

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





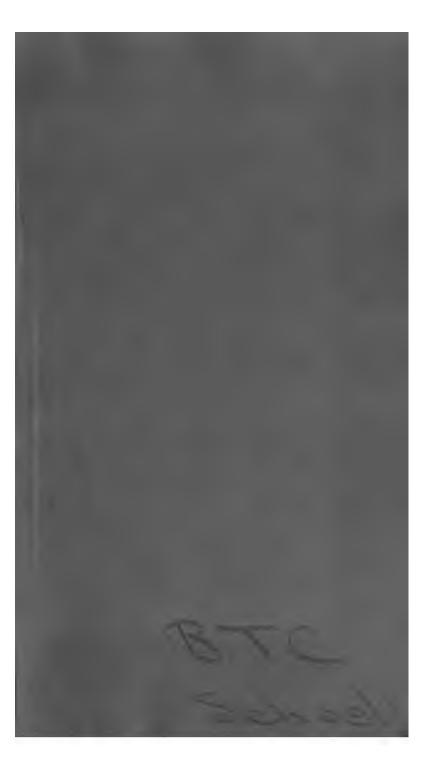



## **COURS D'HISTOIRE**

DES

## ÉTATS EUROPÉENS,

DEPUIS LE BOULEVERSEMENT DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT JUSQU'EN 4789; Paris, de l'imprimerie de J. Smith, rue Montmorency, nº 46

## COURS D'HISTOIRE

DES

# ÉTATS EUROPÉENS,

DEPUIS LE BOULEVERSEMENT DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT JUSQU'EN 4789;

PAR

MAX. SAMSON-FRÉD. SCHOELL,

AUTEUR DE L'HISTOIRE DES TRAITÉS DE PAIX, ET DE CELLES DES LITTÉRATURES GRECQUE ET ROMAINE.

TOME QUATRIÈME.

A PARIS,

LIBRAIRIE DE GIDE FILS, RUE SAINT-MARC, N° 20.

1850

• .

•

. •

## SUITE DU LIVRE IV.

## SUITE DU CHAPITRE VI.

De la chevalerie, des croisades et du royaume de Jérusalem.

#### SECTION VII.

Cinquième et sixième croisades, 1217 et 1228.

La cinquième croisade fut entreprise en 1217 par des Mongrais, ayant à leur tête leur roi André II. Des 1217, des Hongrais. vaisseaux vénitiens les portèrent à S. Jean d'Acre où André se réunit à Jean de Brienne qui portait le titre de roi de Jérusalem, et à Hugues, roi de Chypre.

Jean de Brienne, cadet sans fortune, était venu en Palestine pour chercher l'occasion d'en faire une. Il treisième roi de l'arresse la trouva dès le lendemain de son arrivée à S. Jean d'Acre le 14 septembre 1210. Depuis le 1 avril 1205, Spoque de la mort d'Amauri II, personne ne portait le titre de roi de Jérusalem auquel Marie, fille de Conrad de Montferrat et de la reine Isabelle, avait droit. Brienne l'épousa et fut proclamé roi de Jérusalem. Il aurait mérité de n'être pas seulement un monarque titulaire.

Les Croisés arrivés avec André prirent quelques forteresses, mais dans l'attaque du mont Thabor les rois de Chypre et de Jérusalem abandonnèrent les Hongrais. Cet échec, les mauvaises nouvelles qu'André II reçut de son pays et une maladie grave dont i fut attaqué, l'engagèrent à s'en retourner en 1218 dan ses états, malgré l'excommunication dont le patriarche de Jérusalem le menaça.

Prise de Damiette, 1219.

Léopold, duc d'Autriche, Otton, duc de Méranie et plusieurs prélats allemands qui s'étaient croisés avec André II, restèrent après le départ des Hongrais. Guillaume, comte d'Hollande, leur amena en 1218 un renfort. C'étaient des Frisons et des habitans de Cologne qui, ayant pris la croix et équippé une flotte, abordèrent à Lisbonne et aidèrent Alphonse II à gagner le 21 octobre 1217 la bataille d'Alcazar'. S'étant réunis à leurs confrères qu'ils trouvèrent en Palestine, ils s'embarquèrent à S. Jean d'Acre et attaquèrent Damiette. Le sultan Ayoubite d'Égypte Malek al Kamel, nommé Meleddin par les historiens chrétiens, et son frère Moudham Charfeddin, noms dont les Chrétiens ont fait Corradin, sultan Ayoubite de Damas, ne purent sauver la ville : elle se rendit aux Croisés le 5 novembre 1219. Meleddin fit alors des propositions avantageuses aux Chrétiens : il offrait de leur rendre Jérusalem avec la vraie croix et tous les esclaves chrétiens. Le cardinal Pélage, légat du pape qui s'était arrogé la direction de l'xepédition, ne permit pas d'accepter ces conditions. Cependant l'armée chrétienne qui s'était mise en marche vers le Caire, souffrit plusieurs échecs de la part de l'ennemi qui avait pratiqué une inondation artificielle du Nil.

<sup>1</sup> Il existe un Itinéraire d'un Frison qui fut un des Croisés. Il est inséré dans la chronique d'Émo in MATH. Anal. T. II, p. 26.

Bient ôt elle se trouva dans une telle détresse qu'elle se vit obligée de conclure une paix de huit ans, et de laisser comme otages entre les mains des Musulmans, le roi de Jérusalem, le cardinal légat, le duc Louis de Bavière que l'empereur Frédéric II avait envoyé avec des renforts, et plusieurs évêques. Damiette fut remise au sultan le 7 septembre 1221 et il rendit les otages. Ainsi finit la cinquième croisade sans plus de succès que les précédentes.

Dès l'an 1215 l'empereur Frédéric II avait fait vœu Prédéric II. de prendre la croix. Honorius III qui avait plus d'un roi de Jéru motif de l'éloigner, le pressa itérativement d'accomplir sa parole. Enfin il trouva une occasion d'intéresser la gloire personnelle de ce prince à la conquête de la Terre-sainte. Après la malheureuse issue de la cinquième croisade, Jean de Brienne, roi de Jérusalem, était venu en Europe solliciter de nouveaux secours. L'empereur Frédéric II, ayant perdu son épouse en 1222, le pape négocia un mariage entre ce monarque et Yolande, fille unique de Jean de Brienne et de Marie de Montserrat, et par conséquent héritière du royaume de Jérusalem des droits de sa mère.

Les noces furent célébrées en 1225, et aussitôt Frédéric II prit le titre d'un royaume qu'un vœu so!ennel l'engageait à conquérir. Jean de Brienne traita d'usurpation la conduite de son gendre, contre lequel nous le verrons plus tard commander des armées.

L'empereur avait fixé son départ pour la Palestine à l'année 1225; mais le peu de résultat qu'avaient eu les courses de Jean de Brienne en France, en Espagne,

en Angleterre et en Allemagne, dont la noblesse au moins paraissait avoir perdu le goût des expéditions d'outremer, servit de prétexte à Frédéric II pour demander un nouveau délai jusqu'en 1227, le pape l'accorda; il fut conclu à San Germano une convention par laquelle l'empereur reconnaissait qu'il encourrait par le fait l'excommunication, s'il manquait à ce nouvel engagement.

Honorius III mourut le 18 mars 1227, peu de mois avant l'expiration du dernier terme qu'il avait fixé à l'empereur pour son expédition en Terre-sainte. Son successeur Grégoire IX, aussitôt que la cérémonie de son intronisation fut passée, rappela à Frédéric II son engagement, le priant de ne pas se placer, par un plus long retard, dans un embarras d'où il ne dépendrait plus du saint-siège de le tirer. Le pape se regardait comme d'autant plus obligé à presser l'empereur de satisfaire à son vœu, que c'était lui-même qui, comme cardinal, lui avait présenté la croix; et il faut convenir que depuis si long-temps le monde entier était plein du projet de la future expédition de l'empereur en Terre-sainte, que Grégoire IX se serait couvert de ridicule en permettant de nouveaux subterfuges. Frédéric ne pouvait plus prétexter le manque de zèle de ses contemporains. Avant le terme fixé, il arriva en Pouille une foule innombrable de Croisés; l'Angleterre seule fournit 60,000 hommes. C'étaient, il est vrai, la plupart des gens sans fortune; néanmoins Louis IV, landgrave de Thuringe, l'époux d'une princesse hongraise, dont nous aurons encore l'occasion de parler,

était du nombre. Le rendez-vous général fut donné à Brindes, où les embarcations étaient préparées. Les chaleurs de l'été engendrèrent des maladies qui emportèrent une grande partie des Croisés. Cependant comm l'empereur fit partir un gros transport et s'embarqua broilleries entre Gré-lui-même le 8 septembre 1227 avec le landgrave. Il gried IX et entra dans le port d'Otranto, probablement pour prendre congé de son épouse. A peine y fut-on arrivé que le landgrave de Thuringe succomba à la maladie qui régnait parmi les troupes: l'empereur lui-même en eut un accès si violent qu'il ne put partir. Plusieurs Croisés qui s'étaient déjà embarqués, revinrent; d'autres arrivèrent en Palestine sous la conduite du duc de Limbourg. Le pape, qui ne crut pas l'excuse de Frédéric fondée, ou qui ne pensa pas qu'une maladie pût dispenser de remplir un vœu si solennel, excommunia l'empereur, sans autre examen, le 29 septembre 1227. Une correspondance très-violente eut lieu alors entre le pape et l'empereur; les esprits s'aigrirent de plus en plus; on s'écrivit des injures, et le jeudi-saint 1228 Grégoire IX, renouvelant l'excommunication, menaça de déclarer Frédéric II déchu de la Pouille et de la Sicile, fiefs de l'Église.

L'empereur de son côté fit une chose qui dut extrêmement chagriner le pape. Parmi les familles gibellines de Rome, il n'y en avait pas qui fût plus odieuse au pape que celle de Frangipani. Frédéric II acheta toutes les possessions de cette famille, et les réunit en un fief qu'il confia à la famille de Frangipani même. Ainsi l'empereur eut des vassaux dans l'enceinte de Rome.

roleado de Sério II , L Cependant co prince, après s'être fait donner des subsides extraordinaires par un parlement assemblé à Capoue, voulant prouver au monde entier que sa maladie n'avait point été une feinte, nomma Raynaud, duc de Spolète vicaire de ses états italiens, s'embarqua le 14 août 1228 à Brindes, et arriva le 8 septembre à S. Jean d'Acre.

Le pape était entré trop loin dans le projet d'envelopper l'empereur dans une guerre d'Italie pour y renoncer si facilement; d'ailleurs le départ de Frédéric avec des forces peu considérables lui paraissait moins l'accomplissement de son vœu, qu'une ruse afin de s'en acquitter pour la forme et tromper le monde et l'Église. Ainsi réprouvant une entreprise formée par un excommunió, ayant de s'être préalablement réconcilié avec l'Église, ce fut lui qui fit nattre des obstacles qui devaient en empêcher la réussite. Il renouvela l'excommunication de Frédéric, et envoya deux Franciscains ou frères mineurs en Palestine pour défendre au patriarche, aux ordres religieux, aux Allemands, en un mot, aux Chrétiens, d'obéir aux ordres de l'empereur. Ces mesures jetèrent Frédéric II en un embarras d'autant plus grand qu'il n'avait pastrouvé on Syrie les affaires dans la situation favorable qu'il avait espérée. Il n'aurait probablement pas formé l'entreprise de conquérir le royaume de Jérusalem avec des forces si faibles, s'il n'y avait été invité par Malek al Kamel, cinquième sultan ayoubite d'Égypte, qui voulait s'en former un appui contre son frère Moudham (Gorradin) sultan de Damas, avec lequel

il se trouvait en guerre. Mais Moudham était mort en 1227; et Kamel, se regardant alors comme chef des Ayoubites, s'était emparé de la Palestine, sans égard pour les droits de Daoud, fils de Moudham, auquel il laissa Damas. Ainsi d'allié de Frédéric il en était devenu l'ennemi.

A l'arrivée des deux Franciscains, apôtres de dis- Le royau corde, les Croisés abandonnèrent Frédéric II, à l'ex- est cédé à Prédéric II. ception des Allemands, des Génois et des Pisans. Il se trouvait à Jaffa à la tête de 800 chevaliers et de 10,000 fantassins: autour de son armée étaient postées les armées du sultan d'Égypte et de celui de Damas. La jalousie qui divisait ces deux princes entre lesquels l'empereur pouvait choisir un allié, et l'estime personnelle que Frédéric et Kamel avaient conçue l'un pour l'autre, furent probablement les causes d'un événement bien inattendu. Le 18 février 1229 il fut conclu entre l'empereur et le sultan d'Égypte une trève de dix ans, en vertu de laquelle Jérusalem, Bethléem, Narareth, Rama et tout le pays situé entre S. Jean d'Acre, Tyr, Sidon et Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de Jérusalem, tel qu'à environ quatre châteaux près, il avait existé jadis, furent abandonnés aux Chrétiens, et avec la condition que ceux-ci pourraient rétablir les anciennes forteresses, sans qu'il fût permis au sultan d'en construire de nouvelles. Les Chrétiens s'engagèrent à conserver les mosquées qu'ils trouveraient, et à laisser venir les Musulmans aux Lieux saints qu'ils vénèrent aussi bien que les Chrétiens. Toutesois les Musulmans devaient y paraître

sans armes et ne pourraient pas demeurer dans Jérusalem. On se rendit réciproquement les prisonniers.

rédéric I onné roi érusa-1229.

Le 17 mars 1229, quarante-deux ans après la prise de Jérusalem par Saladin, Frédéric II y fit son entrée; mais en se conformant aux conseils de Hermann de Salza, grand-mattre de l'Ordre Teutonique qui désirait éviter toute collision entre l'Église et l'empereur, celuici n'assista pas à la messe qui fut célébrée. Toutefois, ne voulant pas déroger à ses droits, il alla après la messe à l'Église, prit la couronne qui était posée sur l'autel et la plaça sur sa tête. Le lendemain l'évêque de Césarée mit l'église du Saint Sépulcre et tous les Lieux saints en interdit. Une lettre du patriarche, adressée au pape et conservée par l'historien Matthieu Paris qui mérite toute confiance quand il travaille sur pièces et documens, prouve que l'orgueil blessé du prélat qui n'avait pas été consulté par Frédéric, fut le motif de sa conduite.

Les Templiers qui avaient alors pour grand-mattre Pierre de Montaigue, avaient montré une maiveillance particulière pour Frédéric II. On assure même qu'un jour ils avertirent Kamel qu'il lui serait facile de s'emparer de sa personne à l'occasion d'un pélerinage qu'il faisait au Jourdain, et que le sultan indigné de la trahison, renvoya la lettre à l'empereur. Ce monarque, après la convention qui lui rendit Jérusalem, prit des mesures vigoureuses contre ces chevaliers, leur interdit l'entrée de la ville sainte, et cassa les armées particulières que les ordres militaires entretenaient. Après avoir consié le gouvernement du royaume à Richard

Félinger, son maréchal, Frédéric II s'embarqua le 17 mai 1229 pour retourner à Brindes.

Après le départ de Frédéric II de la Terre-sainte, croisse en 1229, les barons du royaume de Jérusalem refusèrent d'obéir à son maréchal, et ce pays tomba dans une anarchie complète. Grégoire IX fit prêcher une nouvelle croisade, et Thibaut I. er, roi de Navarre et comte de Champagne, Pierre Mauclerc de Dreux, comte ou duc de Bretagne, le connétable Amauri de Montfort, les comtes de Nevers et de Bar, et d'autres grands vassaux de France s'engagèrent dans cette entreprise, à la tête de laquelle Frédéric II devait se mettre; mais arrivés en 1239 à Lyon où était le rendez-vous général, ils recurent une bulle du pape qui, leur annonçant ses nouvelles brouilleries avec l'empereur, leur ordonnait de se séparer. Quelques-uns obéirent à cet ordre; d'autres s'embarquèrent à Marseille ou à Brindes et arrivèrent en Palestine; le roi de Navarre était du nombre. Aussitôt ils rompirent la paix conclue par l'empereur avec les Ayoubites et marchèrent de Joppé à Ascalon; mais le 13 novembre ils furent surpris et défaits : les comtes de Bar et de Montfort tombèrent entre les mains des Infidèles. Comme il avait éclaté une prombe au guerre civile entre les sultans de Damas et d'Égypte, pouvoir des processes de la company tous les deux descendans de Saladin, les Chrétiens, malheureusement aussi divisés en partis, se joignirent les uns à l'Ayoubite d'Égypte, les autres à celui de Damas; les Templiers au premier, les Hospitaliers à l'autre. Jérusalem qui, depuis onze ans avait appartenu aux Chrétiens, tomba de nouveau au pouvoir des Turcs.

Raoul de Cœuvres, roi de Jérusa lem, 1240.

Ce fut dans ce moment que se présenta un nouvean roi de Jérusalem: c'était Raoul, seigneur de Cœuvres, frère du comte de Soissons, qui avait épousé Alix, fille de Henri de Champagne, roi de Jérusalem, et veuve de Hugues I. er, roi de Chypre. Les barons déférèrent à Raoul le gouvernement du royaume, en réservant les droits de Conrad IV, fils de Frédéric II; mais ce roi d'un royaume qui n'existait pas sous le soleil, quitta bientôt la Terre-sainte, délaissant son épouse et sa couronne.

Jérusalem est rendue aux Chrétiens.

Une année après le roi de Navarre, Richard, comte de Cornouailles, frère du roi Henri III, arriva en Palestine avec de l'argent et des troupes; mais comme il ne put réconcilier les deux ordres qui se détestaient, il se borna à conclure un arrangement avec les Ayoubites, par lequel Jérusalem, Ascalon et Tibériade furent rendues aux Chrétiens. Richard les consia aux officiers de Frédéric II.

Les Khowaresmiens s'emparent de Jérusalem, 1244.

Un nouvel ennemi s'éleva vers cette époque contre les Chrétiens; un ennemi, dont ils n'avaient pas encore entendu parler. C'étaient les Khorasmiens ou Khowaresmiens, anciens habitans d'un empire situé entre la mer Caspienne et la mer des Indes, auquel les Mongols avaient mis fin. Sous la conduite de Djelaleddin, fils de leur dernier roi, ils avaient quitté leur patrie avec leurs femmes, leurs enfans et leurs troupeaux, et, après avoir perdu leur prince en Mésopotamie, ils arrivèrent successivement jusqu'en Syrie. Saleh, sultan d'Égypte, voyant les Chrétiens se déclarer de plus en plus pour son rival, le sultan de Damas, engagea les

nouveaux venus à faire la guerre au sultan et à ses alliés. Dévastant toutes les contrées où ils mettaient le pied, du Saint Séles Khorasmiens avancèrent jusqu'à Jérusalem, prirent pulcre. cette ville le 17 septembre 1244, la saccagèrent, détruisirent le Saint Sépulcre, ouvrirent les tombeaux des rois et brûlèrent les ossemens. Quiconque parmi les habitans de Jérusalem n'était pas jugé propre à servir comme esclave, fut impitoyablement massacré. Les Chrétiens réunis à Gaza aux sultans de Damas et d'Émèse furent défaits le 18 octobre de la même année: dans cette bataille 312 Templiers, 325 chevaliers de S. Jean, et 16,000 hommes périrent. Trente-trois Templiers seulement, vingt-six Hospitaliers et trois chevaliers Teutoniques échappèrent à la mort.

Dans le courant de l'année si malheureuse pour les s. Louis Chrétiens de la Palestine, Louis IX, roi de France, se trouvant à Pontoise fut atteint d'une maladie dangereuse qui fit des progrès si rapides, qu'au bout de peu de jours on désespéra de sa vie. Il tomba dans une profonde léthargie; on le crut mort, et une des femmes qui le servaient, allait, selon l'usage, lui couvrir le visage, lorsque ouvrant subitement les yeux, il prononça ces paroles : La lumière de l'Orient s'est répandue du haut du ciel sur moi par la grâce du Seigneur, et m'a rappelé d'entre les morts. Il demanda aussitôt la croix à l'évêque de Paris, et fit vœu d'aller en Terre-sainte. « Lors la Royne sa mere oy dire que la parole li estoit revenu, et elle en fist si grant joie comme elle pot plus. Et quant elle sot que il fu croisié, ainsi comme il mesme le contoit, elle

mena aussi grand deul, comme si elle le veist mort. » C'était à la fin de l'année 1244.

Odon de Châteauroux, cardinal évêque de Frascati, prêchait la croisade en France comme légat du pape. Un historien du temps, mais qui n'était pas Français et quine mérite pas toujours d'être cru sur parole, surtout quand il parle des affaires de France, Matthieu Paris, raconte que le roi usa de ruse pour éngager beaucoup de seigneurs de sa cour à prendre la croix. C'était la coutume, dit-il, qu'aux fêtes solennelles les rois donnassent aux seigneurs qui se trouvaient à la cour, de certaines capes ou casaques fourrées dont ils se revêtaient sur-le-champ. Louis ordonna de préparer de ces livrées (c'est le nom qu'elles portaient) pour la veille de Noël en plus grand nombre et beaucoup plus belles qu'à l'ordinaire. Le roi les distribua dans une chambre obscure, et chacun endossa celle qu'il avait reçue et suivit sur-le-champ le roi à la messe qui se disait avant le jour. A la lumière on découvrit que chaque casaque était ornée d'une croix brodée en or. Les plus illustres d'entre les personnes qui prirent part à la croisade de Louis IX furent ses trois frères, Robert, comte d'Artois; Alphonse, comte de Poitou (bientôt aussi de Toulouse) et Charles, comte d'Anjou et de Provence; Jean de Dreux, comte ou duc de Bretagne, et Hugues IV, duc de Bourgogne, tous les deux de la maison royale; les comtes de Flandre, de Saint Paul, de la Marche, de Bar, de Soissons, de Rethel, de Montfort, de Vendôme; le connétable Humbert de Beaujeu, le grand-chambellan de Beaumont, Archambaud de Bourbon, Raoul de Couci; les seigneurs des Barres, d'Apremont, de Moilli, de Bethune, de Noailles; enfin le célèbre historien du saint roi, Jehan sire de Joinville, sénéchal de Champagne. Sept archevêques ou évêques se croisèrent avec ces chevaliers.

#### SECTION VIII.

Septième croisade, 1248.

Départ de St. Louis, 1248.

Après avoir confié la régence pendant son absence à sa mère la reine Blanche de Castille, Louis IX s'embarqua avec Marguerite de Provence, son épouse, et avec deux de ses frères, le 12 juin 1248 à Aigues-Mortes, ville qu'il avait fait bâtir exprès pour se servir du port qu'elle formait. Avec lui s'embarqua une armée de 40,000 hommes, dont 2800 chevaliers. Le 28 septembre le roi arriva en Chypre où il passa l'hiver auprès du roi Henri de Lusignan, s'occupant à terminer les contestations qui divisaient les Chrétiens de Palestine, et à conclure des marchés pour les embarcations nécessaires, avec les Vénitiens, les Pisans et les Génois, dont l'avidité était sans borne.

D'après l'avis du roi de Chypre Louis se décida à attaquer l'Egypte, persuadé qu'après la conquête de ce pays où se trouvait la principale force des Ayoubites, la soumission de la Palestine serait aisée. Conformément à l'esprit chevaleresque du temps, il envoya défier Malek al Saleh Nodjemeddin, sultan d'Égypte, fils de ce Malek qui avait été l'ami de Frédéric II. Saleh lui-même avait des sentimens de bienveillance pour les Chrétiens: il versa des larmes lorsque, couché sur son lit de mort, il reçut cette déclaration de guerre.

Prisc de Damiette, 1249. Le 15 mai 1249 l'armée française s'embarqua à Limisso sur 1800 vaisseaux, et peu de jours après on jeta l'ancre devant Damiette. La flotte égyptienne bordait les côtes pour empêcher le débarquement; mais Louis résolut d'attaquer sans perte de temps. Son exemple anima les troupes; il se jeta lui-même dans la mer où il eut de l'eau jusqu'aux épaules, et marcha droit aux ennemis. Les vaisseaux égyptiens furent coulés à fond par les pierres que lançaient les machines des vaisseaux français. Les Turcs s'enfuirent et abandonnèrent la ville aux Chrétiens. Louis y entra en procession, la tête et les pieds nus, accompagné de la reine, de ses frères, du roi de Chypre, de tous les seigneurs de l'armée, et précédé du légat, du patriarche de Jérusalem et de tous les évêques français. Le légat bénit et purifia la grande mosquée, et le Te Deum y fut chanté.

On passa près de six mois à Damiette, parce que le roi attendait le comte de Poitou qui n'arriva que le 28 octobre, avec l'arrière-ban de France, comme dit Joinville. Les chevaliers français, en se livrant dans cette ville aux plaisirs et à la dissolution, devinrent un objet de haine pour les habitans. Ni l'exemple, ni l'autorité du roi ne purent modérer leurs excès. Le comte de Toulouse s'était rendu à Aigues-Mortes pour voir la comtesse de Poitou, sa fille, qui devait s'y embarquer. Il y mourut, et sa succession fut recueillie au nom de son gendre par la reine Blanche.

On balança si l'on devait commencer par l'attaque d'Alexandrie ou par celle du Caire: l'avis de l'impétueux comte d'Artois, que «qui voulait occire le serpent, il lui devait premier écraser la tête, » prévalut, principalement à cause d'intelligences qu'on avait pratiquées avec le commandant du Caire; et le 20 novembre on se mit en marche pour cette ville. La flotte suivit l'armée en remontant le Nil. Le roi avait 60,000 hommes, dont le tiers à cheval. La reine et les comtesses d'Artois et de Poitou restèrent à Damiette sous la protection d'une forte garnison.

Le sultan, qui sentait sa fin approcher, fit itérativement des propositions de paix: il offrit de rendre le royaume de Jérusalem, de délivrer tous les prisonniers chrétiens, et de céder la ville de Damiette avec tout son territoire. Ces propositions ayant été refusées, le sultan mourut le 22 novembre 1249. Son fils Moattam Touran Chah se trouvant en Asie, Facardin (Faccredin), général des troupes, se charges du gouvernement.

Bataille de Massoure , 1250. Le 23 janvier 1250 l'armée passa avec une assez grande perte un bras du Nil qui conduit à Tanis, et mit en fuite un corps de troupes placé de l'autre côté. Le comte d'Artois, sans demander l'ordre du roi, poursuivit les fuyards avec un tiers de l'armée et malgré les représentations du grand-maître des Templiers; il poussa ainsi jusqu'à Massoure, où il tomba dans le gros de l'armée ennemie, et fut tué avec beaucoup d'autres braves.

L'armée du roiéprouva infiniment de difficultés dans sa marche. Les principales provenaient de la crue du Nil, ainsi que du feu grégeois dont la connaissance avait passé des Grecs aux Turcs, mais qui était entièrement nouveau aux Français: il faisait parmi eux de

grands ravages et causait une grande consternation. «Ung soir advint, dit Joinville, que les Turcs amenerent ung engin, qu'ilz appelloient la perriere, ung terrible engin à mal faire: et le misdrent vis à vis des chaz chateilz, que messire Gaultier de Curel et moy guettions de nuyt. Par lequel engin ilz nous gettoient le feu gregois à planté, qui estoit la plus orrible chose, que onques jamés je veisse. Quant le bon chevalier messire Gaultier mon compaignon vit ce feu, il s'escrie, et nous dist: « Seigneurs, nous sommes perduz à jamais sans nul remede. Car s'ilz bruslent nos chaz chateilz, nous sommes ars 'et bruslez: et si nous laissons nos gardes nous sommes ahontez. Pourquoy je conclu, que nul n'est, qui de ce peril nous peust defendre: si ce n'est Dieu nostre benoist createur. Si vous conseille à tous, que toutes et quantes foiz, qu'ils nous getteront le feu gregois, que chascun de nous se gette sur les coudes, et à genoulz : et crions mercy à nostre Seigneur, en qui est toute puissance.»» Et tantoust que les Turcs getterent le premier coup du feu, nous nous mismes acoudez et à genoulz, ainsi que le preudoms nous avoit enseigné. Et cheut le feu de cette premiere fois entre noz deux chaz chateilz. en une place qui estoit devant, laquelle avoient faite noz gens pour estoupper le fleuve. Et incontinant fut estaint le feu par ung homme, que avions, propre à ce faire. La maniere du feu gregois estoit telle, qu'il venoit bien devant aussi gros que ung tonneau, et de

A planté: abondamment.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ars (du verbe ardre): consumé, embrasé.

longueur la queuë en duroit bien comme d'une demye canne de quatre pans. Il faisoit tel bruit à venir, qu'il sembloit que ce fust fouldre qui cheust du ciel, et me sembloit d'un grant dragon vollant par l'air: et gettoit si grant clarté, qu'il faisoit aussi cler dedans nostre ost comme le jour, tant y avoit grant flamme de feu. Trois foys celle nuytée nous getterent ledit feu gregois o ladite perrière, et quatre foiz avec l'arbeleste à tour. Et toutes les fois que nostre bon roy saint Loys oyoit, qu'ils nous gettoient ainsi ce feu, il se gettoit à terre, et tendoit ses mains la face levée au ciel. Et crioit à haulte voix à nostre Seigneur, et disoit en pleurant à grans larmes: « Beau sire Dieu Jesus-Christ garde moy et toute ma gent.» Et croy moy, que ses bonnes prières et oraisons nous eurent bon mestier 1,»

Louis IX vengea la mort de son frère par deux victoires brillantes; mais son armée avait souffert une grande diminution, tant par le feu grégeois que par la disette de vivres et les maladies contagieuses qui en résultent ordinairement. Le roi ne se laissa pas abattre par le malheur; il donnait ordre à tout, voyait tout par lui-même, portant des remèdes aux uns, des consolations aux autres, surtout à ceux qui luttaient contre la mort.

Captivilé de 8. Louis. Il fallut se résoudre à retourner à Damiette, trop heureux si l'on avait pu l'atteindre. Le roi lui-même avait à la fin été attaqué de la dyssenterie; elle l'affaiblit au point qu'il ne fut plus en état de porter son armure. Finalement, se voyant entouré d'une nuée

<sup>1</sup> Nous curent bon mestier : nous furent d'un grand secours.

d'ennemis, et désespérant de pouvoir arriver à Damiette, il entra en traité avec le commandant de l'armée des Tures. Celui-ci qui ignorait la situation pitovable où les Français étaient réduits, fit à Philippe de Montfort qui négociait pour le roi, des conditions fort avantageuses, et déjà on était sur le point de conclure, lorsqu'un Français imprudent ou trattre cria à haute voix: Seigneurs chevaliers français, rendez-vous tous; le roi le vous mande par moi, et ne le laissez point tuer. En effet le roi, que le brave Gaucher de Châtillon avait long-temps défendu, privé de ce fidèle serviteur qui se fit tuer pour lui, allait succomber, lorsqu'un des principaux officiers turcs le fit prisonnier avec ses frères et un très-grand nombre de personnes. Tous les bagages tombèrent entre les mains des vainqueurs; la flotte qui descendait le Nil fut brûlée, et il n'y eut que le légat et quelques autres, montés sur de grands vaisseaux, qui eurent le bonheur d'échapper. Parmi les prisonniers se trouvait aussi le bon Joinville qui n'échappa à la mort que parce qu'on le crut cousin du roi.

On n'avait laissé au roi que son bréviaire; il le prit de la main de son chapelain et le récita avec autant de tranquillité que s'il eût été dans son palais. Les Infidèles admirèrent sa constance que rien ne put ébranler. Cependant il était si faible que, pour qu'il pût faire un pas, il fallait le soutenir; il était privé des choses les plus nécessaires et n'avait pour se couvrir la nuit qu'une vieille casaque qu'un prisonnier lui avait donnée. Un seul domestique le servait, lui préparait à manger,

le couchait et le levait une infinité de fois par jour. C'est par le serment de cet homme fidèle, nommé Isambert, qu'on sait que dans cet état il n'échappa pas au saint roi un signe d'impatience.

La reine Marguerite, enfermée à Damiette et sur le point d'accoucher, était en proie au plus vives angoisses. Comme son sommeil était troublé par des songes, pour la rassurer on fit coucher dans sa chambre un vieux chevalier de quatre-vingts ans. Un jour, ayant fait retirer tout le monde, excepté le vieillard, elle se jeta à ses genoux: Jurez-moi, lui dit-elle, que vous m'accorderez ce que je vais vous demander; il le lui promit avec serment. Eh bien, Sire chevalier, reprit-elle, je vous requiers sur la foi que vous m'avez donnée, que si les Sarrasins prennent cette ville, vous me coupiez la tête avant qu'ils me puissent prendre. Ce bon gentilhomme répondit que très-volontiers il le ferait, et que jà l'avait-il eu en pensée d'ainsi le faire, si le cas y échéait. Quelques jours après, la reine issance de accoucha d'un fils, qui fut nommé Jean et surnommé Tristan, parce, dit Joinville, qu'il était né en tristesse

et pauvreté.

apitulation

Le sultan d'Égypte proposa cependant au roi de traiter de sa rançon, et lui envoya demander quelle somme il voulait donner, outre la restitution de Damiette. C'est au sultan à s'expliquer, dit Louis. Le sultan exigea, outre Damiette, un million de besans d'or, tant pour sa rançon que pour celle des autres captifs. Louis, après avoir consulté la reine,

1 Joinville dit que ce million faisait 500,000 livres d'or; comme

parce que, disait-il aux Turcs, c'était bien raison qu'il le fit ainsi, puisqu'elle était sa dame et compagne, répondit qu'un roi de France n'était point tel qu'il se voulût rédimer pour aucune finance de deniers; mais qu'il rendrait la ville pour sa personne, et payerait le million pour la délivrance de sa gent. Le sultan s'écria : Par ma loi, franc et libéral est le Français, qui n'a voulu barguigner, mais a octroyé faire et payer ce qu'on lui a demandé. Or lui allez dire que je lui remets 200,000 besans et qu'il n'en payera que 800,000.

Le traité fut conclu, et les deux princes se virent Révolution dans une tente qu'on avait préparée pour cela. Le jour de la dynastie des la dynastie des la reddition était fixé, lorsqu'une révolution ino-tes; dynastie des Mamelues. pinée changea le gouvernement d'Égypte. La garde du sultan, composée de Mamelucs ou esclaves achetés, mécontente du sultan Ayoubite régnant, l'égorgea et mit ainsi fin à la dynastie des Ayoubites, qui fut remplacée par le gouvernement des Mamelucs. Louis et ses chevaliers se trouvant au milieu des actions sanglantes qui se passaient furent plus d'une fois en danger d'être massacrés. « Quant ilz eurent ce fait, dit Joinville, il en entra bien trente en nostre gallée avec leur espées toutes nuës és mains, et au coul leurs haches d'armes. Et je demanday à monseigneur Boudouyn d'Ebelin, qui entendoit bien sarrazinois, que c'estoit que celles gens disoient. Et il me respondit,

le marc d'argent valait alors 9 francs, et que l'or se rapportait à l'argent comme 11 à 1, cela ferait 33 millions de francs d'aujourd'hui. Les besans dont il est question étaient une monnaie arabe, communément nommée soldans ou sultanins.

qu'ilz disoient qu'ilz nous venoient coupper les testes. Et tantoust je viz un grant trouppeau de noz gens, qui là estoient, qui se confessoient à ung religieux de la Trinité, qui estoit avecques Guilleaume conte de Flandres. Mais endroit moy ne me souvenoit alors de mal, ne de pechié que oncques j'eussse fait : et ne pensois sinon à recevoir le coup de la mort. Et je me agenoillé auz piez de l'un d'eulx lui tendant le coul, et disant ces motz en faisant le signe de la croix : « «Ainsi mourut sainte Agnes.» Encouste moy se agenoilla messire Guy d'Ebelin connestable de Chippre, et se confessa à moy: et je lui donnay telle absolucion comme Dieu m'en donnoit le povoir. Mais de chose qu'il m'eust dite, quant je fu levé onsques ne m'en recorday de mot. » Cependant le nouveau sultan nommé parmi la soldatesque, confirma le traité antérieurement conclu. « Quant les admiraulx eurent juré et fait leurs seremens, ilz firent escripre, et baillerent au Roy le serement tel qu'ilz vouloient qu'il feist, qui fut tel, et par le conseil d'aucuns Chrestiens regnoiez 2 qu'ilz avoient : que ou cas que le Roy ne leur tenoit sa promesse, et les convencions d'entr'eulx, qu'il fust separé de la compagnie de Dieu, et de sa digne mere, des douze apoustres, et de tous les autres saints et saintes de paradis. Et à celui serement se accorda le Roy. L'autre estoit, que oudit cas que le Roy ne tenoit lesdites choses promises, qu'il fust reputé parjure comme le Chrestien qui a regnié Dieu, et son baptesme, et sa loy; et qui en despit de Dieu crache

<sup>1</sup> Endroit moy: quant à moi. - 2 Regnoisz : renégats.

sur la croix, et l'escache o les piez'. Quant le Roy oyt celui serement il dist que jà ne le feroit-il. »

«Et quant les admiraulx sceurent, que le Roi navoit voulu jurer, ne faire se serement ainsi qu'ilz le requeroient; ils envoierent devers lui ledit maistre Nicolle d'Acre, lui dire, qu'ilz estoient tres-mal contens de lui, et qu'ilz avoient à grant despit de ce qu'ilz avoient juré tout ce que le Roy avoit voulu, et que à present il ne vouloit jurer ce qu'ilz requeroient. Et lui dist ledit maistre Nicolle, qu'il fust tout certain que s'il ne juroit ainsi qu'ils le vouloient, qu'ilz lui feroient coupper la teste, et à tous ses gens. A quoy le Roy respondit, qu'ilz en povoient faire à leurs voulentez, et qu'il aimoyt trop mieulx mourir bon chrestien, que de vivre ou courroux de Dieu, de sa mere, et de ses saints.»

Damiette fut rendue, et le roi s'embarqua pour la s. Lo Terre-sainte, après avoir payé la moitié de la somme d'Acre. promise, et laissé pour sûreté de l'acquittement du reste 12,000 prisonniers en otage entre les mains des Mamelucs. Arrivé à S. Jean d'Acre, il envoya cet argent; mais au lieu de tous les prisonniers on ne lui en rendit que quatre cents. Les barbares avaient tué tous les malades; beaucoup d'autres avaient étéréduits en esclavage; plusieurs, pour sauver leur vie et conserver la liberté, avaient abjuré la foi chrétienne.

Louis IX se proposait de renouveler la guerre, et entra en négociation avec le sultan Ayoubite de Damas la pour conquérir en commun l'Égypte; mais la nouvelle

Il a'embarque pour ia France, 1253.

<sup>1</sup> Et l'eseache o les piez : et l'écrase avec les pieds.

de la mort de sa mère qui eut lieu le 1 décembre 1253, le força à penser au retour. Après avoir mis les villes des côtes en état de défense, il s'embarqua pour l'Europe au mois d'avril 1254. Ecoutons encore le bon Joinville parlant de cette navigation. « Or revenons au proupoux , là où nous estions en la mer : et disons, que quant le Roy vit que nous fusmes eschappez de ces deux grans perilz, il se leva sur le ban de la nef, et estois là present devant lui. Lors il me va dire : « Or regardez, senneschal, si Dieu ne nous a pas bien monstré son grant povoir, quant par ung seul des quatre vens de mer, le Roy, la Royne, ses enfans, et tant d'autres parsonnages ont cuidé estre noiez? Pourtant je lo², que grans graces lui en devons nous bien rendre. » »

« Le bon saint Roy ne se povoit taire de me parler du dangier, en quoy nous avions esté: et comment Dieu nous avait bien monstré sa grant puissance. Et me disoit: « « Senneschal, quant telles tribulacions adviennent aux gens, ou autres fortunes de maladies, les saints disent que ce sont des menasses de nostre Seigneur. Et par ce je dy, faisoit le bon Roy, que les dangiers, là où nous avions esté, sont des menasses de nostre Seigneur, qui peult dire: Or voiez-vous bien, que je vous eusse tous lessez noier et periller, si j'eusse voulu. Parquoy, disait le bon Roy, que nous devons bien regarder, qu'il n'y ait en nous chose qui deust desplaire à Dieu nostre createur. Et si toust que nous y trouvons aucune chose à son desplaisir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proupoux: propos. — <sup>2</sup> Je lo: je conseille, je suis d'avis.

nous la devons incontinant ouster et mectre hors. Et si ainsi le faisons, il nous aymera moult, et nous gardera tousjours des dangiers. Aussi si nous faisons le contraire, après qu'il nous aura ainsi bien menassez, il envoiera sur nous quelque grant mal, ou de mort, ou de dommage de corps, ou nous lessera descendre en enfer à jamais pardurablement. Et me disoit le bon roy saint Loys: Senneschal, le saint homme Job disoit à Dieu : Seigneur Dieu, pourquoy nous menasses-tu? Car si tu nous avois perduz, tu n'en serais jà plus pouvre : et si tu nous avois tous atirez à toy, tu n'en serois jà plus puissant, ne plus riche. Dont povons - nous veoir, faisoit-il, que les menasses que Dieu nous fait sont seullement pour la grant amour qu'il a à nous, et pour nostre preu, et non pas pour le sien : et affin r que nous puissons congnoistre clement noz faultes , et desmerites, et que nous oustons hors de noz con-· sciences les choses, qui lui sont mal agreables. Pourtant donc faisons le ainsi, et nous ferons que sages. »»

La navigation de Chypre en France dura six semaines pendant lesquelles Louis s'occupa du soin des malades; pour leur procurer les consolations de la religion, son vaisseau renfermait une chapelle où la messe était journellement célébrée. Trois fois la semaine son aumônier prêchait; et toutes les fois que le temps le permettait, les matelots recevaient des instructions religieuses.

Le 10 juillet 1254, la flotte du roi arriva aux îles d'Hières: le roi ne voulait pas descendre, parce que ce n'était pas terre de son obéissance. Il céda ensuite

cependant aux prières de la reine, de Joinville et des gens de l'équipage qui étaient las de la mer. Il était si faible que Joinville fut obligé de le prendre entre ses bras pour le sortir du vaisseau. Quand il fut se château d'Hières, l'abbé de Cluny lui fit présent de deux magnifiques chevaux et obtint une longue audience pour parler d'affaires. N'est-il pas vrai, Sire, dit Joinville, après le départ de l'abbé, que le présent du bon moine n'a pas peu contribué à le saire écouter favorablement? « Le roi pensa longuement, raconte Joinville, et me dit: Vraiement oil. Sire, fiz-je, savez pourquoi je vous ai sète ceste demande? Pourquoi! fist-il. Pour ce, Sire, fiz-je, que je vous lœ et conseille que vous dessendés à tout vostre conseil juré, quant vous venrez en France, que il ne preignent de ceulz qui auront à besoigner par devant vous; car soiés certain, se il prennent il en escouteront plus volontiers et plus diligentment ceulz qui leur donront, ainsi comme vous avez set l'abbé de Clyngni. » Le roi prit en bonne part cette naïveté d'un fidèle serviteur et la raconta dans la suite à son conseil.

## SECTION IX.

Deuxième croisade de S. Louis et fin des croisades.

Louis IX n'avait jamais renoncé au projet de déli- Noms des vrer la Terre-sainte que la mort de sa mère l'avait avec lesquels forcé d'ajourner; aussi n'avait-il pas cessé de porter 1267. la croix en signe qu'il ne croyait pas avoir satisfait à son vœu. Ce fut dans une assemblée des grands, convoquée par son ordre à Paris pour le jour-de l'Ascension 1267, qu'il annonça son dessein de se mettre à la tête d'une seconde expédition en Orient, et prit la croix des mains de Simon de Brie, cardinal de Ste. Cécile, qui la donna aussi à ses trois fils, Philippe, Jean Tristan, comte de Nevers, et Pierre, comte d'Alencon. Toute la noblesse du royaume imita l'exemple de ces princes; Thibaut II, roi de Navarre, gendre du roi, le comte d'Artois, son neveu, le duc de Bourgogne, furent du nombre. Joinville refusa de prendre part à cette expédition qu'il désapprouvait. Charles d'Anjou, frère du roi, qui dans l'intervalle était devenu roi des Deux-Siciles, et plusieurs princes anglais, écossais et espagnols voulurent en être. Pour subvenir aux frais de cette entreprise, le roi reçut du pape l'autorisation de lever pendant quatre ans la dixième partie du revenu du clergé. Louis IX imposa aussi une capitation à ses sujets.

Après avoir fait son testament et nommé régens Départ de France, 1270. pendant son absence Matthieu, comte de Vendôme, abbé de S. Denys, et Simon de Nesle de la maison

de Clermont en Bauvaisis, et avoir pris l'orislamme à S. Denys, le roi se rendit à Aigues-Mortes où était le rendez - vous de l'armée. Le 1 juillet 1270 il en partit, cingla vers la Sardaigne et entra dans le port de Cagliari. On avait cru que les croisés iraient soit à S. Jean d'Acre, scule place de la Palestine qui fit encore au pouvoir des Chrétiens, soit en Égypte; mais arrivés en Sardaigne ils apprirent qu'on se rendrait à Tunis. Le roi se flattait que par la conquête de cet état musulman il priverait les Mamelucs d'Égypte d'une grande ressource, et rendrait libre la navigation de la Méditerranée: d'ailleurs il entretensit une correspondance secrète avec le roi de Tunis qui prétendait être disposé à embrasser le christianisme, et le bon roi ne connaissait pas de plus grande satisfaction que de devenir le parrain d'un roi mahométan, comme il disait. Peut-être aussi Charles d'Anjou, qui espérait de réunir le royaume de Tunis à ses états, stimula-t-il son frère à cette entreprise. Ce qui est certain, c'est qu'il avait promis de venir à Tunis avec des forces considérables.

8. Louis débarque près de Tunis.

Le 18 juillet les Français débarquèrent dans une baie, située à trois lieues de Tunis et qu'on appelait le port de cette ville, et six jours après ils prirent le château et la ville de Carthage. Le roi de Tunis qui ne parlait plus de se faire Chrétien, se renferma derrière les murs de sa capitale désendue par 100,000 hommes, et satigua l'armée française par des escarmouches continuelles. Bientôt des maladies contagieuses, produites par un climat brûlant emportèrent

les meilleures troupes du roi. Le comte de Nevers, son fils chéri, fut un des premiers qui succombèrent. Le monarque lui-même fut attaqué de la dyssenterie, et sentit dès le premier jour qu'il n'échapperait pas à la mort. Jamais il ne parut plus grand que dans ces derniers momens. Tant qu'il lui resta un peu de forces, il ne se relâcha dans aucune des fonctions du commandement. Il adressa à son fils Philippe des instructions qui sont un modèle de sentimens chrétiens, et dignes d'un roi qui avait rempli pendant toute sa vie les devoirs difficiles de la royauté. En voici un fragment. « Maintien les bonnes coustumes de ton Royaume, et abbaisse et corrige les mauvaises. Garde-toy de trop grant convoitise, ne ne boute pas sus trop grans tailles ne subcides à ton peuple; si ce n'est par trop grant necessité, pour ton Royaume deffendre. Si tu as en ton cueur aucun malaise, dy-le incontinant à ton confesseur, ou à aucune bonne personne, qui ne soit pas plain de villaines parolles. Et ainsi legerement pourras pourter ton mal, par le reconfort qu'il te donnera. Prens toy bien garde, que tu aies en ta compaignie preudes gens et loiaux, qui ne soient point plains de convoitise : soient gens d'eglise, de religion, seculiers, ou autres. Fuy la compaignie des mauvais, et t'efforce d'escouter les parolles de Dieu, et les retien en ton cueur. Pourchasse continuellement prieres, oraisons, et pardons. Ame ton honneur. Gardes toy de souffrir autrui, qui soit si hardi de dire devant toi aucune parolle, qui soit commencement d'esmouvoir nully à peché: ne qui mesdie d'autrul darrieres, ou devant,

par detraction. Ne ne seuffre aucune villaine chose dire de Dieu, de sa digne Mere, ne de saint ou sainte. Souvent regracie Dieu des biens, et de la prosperité qu'il te donnera. Aussi sais droicture, et justice à chascun, tant au pouvre comme au riche. Et à tes serviteurs sois loial. liberal, et roide de parolle; ad ce qu'ilz te craignent, et ayment comme leur maistre. Et si aucune controversité ou action se meut, enquien toy jusques à la vérité, soit tant pour toy que contre toy. Si tu es adverti d'avoir aucune chose de l'autrui, qui soit certaine, soit par toy, ou par tes predecesseurs; fay la rendre incontinant. Regarde o touts diligence, commant les gens et subgatz vivent en paix et en droicture dessoubz toy, par especial és bonnes villes et citez, et silleurs. Maintien les franchises et libertez, esquelles tes anxiens les ont maintenuz et gardez, et les tiens en faveur et amour. Car par la richesse et puissance de tes bonnes villes, tes annemys et adversaires doubteront de te assaillir, et de mesprandre envers toy, par especial tes pareilz, et tes barons, et autres semblables. »

5a mort,

Louis IX expira le 25 août 1270, le jour même où Charles d'Anjou, roi de Sicile, arrivait avec des troupes fratches.

Après la mort de S. Louis, son fils Philippe reçut les hommages de l'armée. Renforcé par les secons qu'amenait son oncle, il continua la guerre avec les Tunésiens et eut quelques succès; mais les maladies faisant de nouveaux progrès, on accepta au mois de novembre 1270 les conditions proposées par le roi de

Tunis, qui remboursa aux Français les frais de la guerre se montant à 210,000 onces d'or.

L'expédition de Louis IX à Tunis fut la dernière guine de la dernière sentative des Chrétiens de l'Occident de venir au lin des groisecours de leurs frères d'Orient. Le soi-disant royaume de Jérusalem, composé bizarre d'ordres militaires. de barons et de négocians, de prêtres et de mendians tirés de toutes les nations, portait en lui-même le germe de sa destruction. Affaiblis par leurs jalousies et leurs haines mutuelles, les états de ce pays ne purent pas long-temps résister aux Infidèles. Cependant le titre de roi de Jérusalem resta un-objet de contestation entre divers prétendans. Hugues III, Jean I. e., Henri II et Hugues IV, tous les quatre rois de Chypre, le portèrent depuis 1269 jusqu'en 1361; mais il leur était contesté par Charles d'Anjou, roi de Naples, et par ses successeurs. Charles avait acheté ce titre en 1277 de Marie d'Antioche, petite-fille de cette Isabelle qui avait fait trois rois de Jérusalem. Ce royaume fut définitivement réduit à la place de S. Jean d'Acre et au chemin de Nazareth par un traité que Hugues III conclut en 1272 avec Bibars, sultan d'Égypte. Tout objet de dispute, autre qu'une vaine gloire, cessa des 1291. Le sultan d'Égypte, Kalil Aschraf, prit S. Jean d'Acre le 16 juin, et dans les deux mois suivans toutes les places moins importantes que les Chrétiens possédaient encore.

«Ainsi, dit en parlant des croisades, le savant et élégant historien de Charles-Quint, la seule entreprise pour laquelle toutes les nations de l'Europe se

soient jamais réunies, et qu'elles aient soutenue ave autant d'ardeur que d'opiniâtreté, n'est plus aujour d'hu qu'un monument éclatant de la folie humaine.

Les croisades sont un des phénomènes les plus extrordinaires de l'histoire, le produit d'un enthousiasme religieux, qu'il est impossible de ne pas admirer. Aucun événement n'a mis dans un tel contact us grand nombre de nations différentes de langues et de mœurs, mais réunies par le lien de la même croyance. Toutes ces nations rapportèrent dans leur pays une foule de notions nouvelles, beaucoup de branches d'industrie incomnues jusqu'alors. Les croisades est accéléré les progrès de la civilisation, en polissant les mœurs, en donnant aux Européens le goût du luxe, en leur procurant une foule de jouissances, en rendant la vie plus commode.

Ces résultats sont assez importans pour que nous leur consacrions un chapitre particulier.

## CHAPITRE VII.

Influence des croisades sur l'état politique et moral des peuples européens.

Les croisades hâtèrent en général les progrès de la la civilisation civilisation en Europe. Les soldats du Christ traversèrent des pays où l'état social se trouvait sur un point plus élevé, où des connaissances et des idées nouvelles vinrent frapper leur esprit, où des traces des sciences et des lettres s'étaient conservées. Quelque méprisable que nous paraisse la littérature Byzantine lorsque nous la comparons aux beaux siècles des lettres hélléniques, elle était cependant au-dessus de tout ce que l'on connaissait en Occident ; et si le bongoût n'est autre chose que le jugement du bon sens éclairé par l'instruction et le savoir, le goût des Grecs, quoique dégénéré par suite d'une fausse érudition, offrait encore une abondante instruction à l'ignorance des Latins. La ville de Constantinople qui n'avait pas, comme Rome, été dévastée par les barbares, était riche en monumens des arts; la vue de cette magnificence dut frapper l'imagination des Croisés et faire naître en eux le désir de transplanter dans leur patrie une partie de ces merveilles, et de faire connaître à leurs compatriotes les agrémens d'une vie embellie par les arts et par les inventions de l'industrie. L'agriculture, les manufactures, les arts, le commerce et les sciences gagnèrent par les communications qui s'ouvrirent entre

l'Orient et l'Occident. Les peuples musulmans mêmes. qui avaient puisé leur instruction dans les écoles des Arabes, fournirent une foule d'idées nouvelles aux chevaliers latins qui no connaissaient que leur breviaire et leur épée. Ce fut par leur communication avec les Arabes que les Occidentaux connurent cette architecture bizarre que les Itoliens ont nommée gothique. parce qu'ils appelaient ainsi tout ce qui ne tennit pas n l'antiquité classique. Un grand écrivain allemand de nos jours, fort jeunealors etrempli d'enthousissme pour une découverte qu'il croyait avoir faitet, annonca, il y a cinquante ans au public de sa nation que cette architecture était une invention des peuples teutoniques. Cet homme judicieux est sans doute revenu depuis long temps d'une erreur de sa jeunesse; néan moins nous entendons parler tous les jours d'architecture allemande : on pourrait, avec autant de fon dement, l'appeler française, anglaise on écosaise : il est vroi cependant que les Allemands se sont distingués dans cet art. Les cathédrales de Fribourg et de Strasbourg et les métropoles de Cologne et de Vienne en font foi,

Pour nous étendre un peu sur les conséquences des croisades, nous les diviserons en immédiates et en éloignées. Parmi les premières les unes étaient bonnes on du moins indifférentes; les nutres, mauvaises. Les suites salutaires peuvent être rangées sous les rubriques suivantes; Accroissement de l'autorité royale; consolidation de l'institution de la noblesse; progrès du

<sup>4</sup> Navoir du tombeau d'Erwin de Steinbach, architecta qui a construit la cathé deale de Strasbourg

commerce; origine des communes et du Tiers-État; origine de la classe des paysans libres par l'affranchissement des serfs.

- 1.º Les croisades ne furent pas dans tous les pays aussi favorables à l'affermissement de l'autorité royale, torité royale qu'elles le scraient devenues si les princes eussent pu profiter des occassions de réunir à leur couronne les fiefs qui rendaient vacans l'extinction des familles dont les derniers rejetons périrent en Terre-sainte. En Allemagne les lois s'y opposaient; les rois d'Angleterre en étaient empêchés par les combats qu'ils avaient à soutenir contre ces vassaux puissans et factieux; mais les rois de France profitèrent largement de ce moyen d'agrandir leurs domaines. Indépendamment de cet avantage, les princes en retiraient un autre des croisades. Elles les débarrassèrent, soit pour toujours, soit pour un temps au moins, des vassaux les plus mutins. Ceux qui revenaient étaient souvent sans moyens de troubler l'état; pour subvenir aux frais de leur expédition, ils avaient vendu leurs domaines aux églises et aux couvens, qui par suite d'une sage économie ne manquaient jamais de l'argent nécessaire pour faire des acquisitions.
- 2.º Les croisades donnèrent à la noblesse féodale consolida de l'institut le caractère chevaleresque qui lui devint propre, et des de la noble formes plus déterminées. Elles nourrirent le courage héroïque, l'enthousiasme religieux et cette exaltation de l'amour, qui devint la mère de la galanterie; heureuse compensation de la rudesse des mœurs et de l'ignorance des chevaliers. Par l'invention des armoiries

et des noms de famille, par l'institution des ordres religieux-militaires, la noblesse reçut un caractère vraiment distinctif.

A FHUNTER

of ROMA da

famille.

Originairement les armoiries n'étaient que des emblémes par lesquels les chevaliers armés jusqu'aux deuts se faissient recommitre à leurs vassaux et à leurs febres d'armet ou qui aidaient à se distinguer entre eux les individus de différentes nations parlant des langues diverses, mais servant sous les mêmes hannières. La vanité les fit conserver par la suite. On arborait ces symboles sur les étendards, on les faisait graver sur les seaux, peindre sur les écussons et l'on s'en parait dans les tournois. Depuis le treixieme siècle chaque famille avait ses armes. L'esprit fantastique de la chevalerie se peint dans les emblémes qu'on choisissait; ce sont souvent des hiéroglyphes de noms et de pays; d'autres expriment d'une manière symbolique les faits dont ils doivent perpétuer le souvenir.

Les mêmes raisons qui rendirent nécessaire l'invention des armoiries firent aussi sentir le besoin des noms propres, et contribuèrent à l'introduction des noms patronymiques, inconnus jusqu'alors ou dont on u'appréciait pas l'utilité, parce que les individus n'avaient pas autant d'occasions de briller par leur bravoure personnelle que les croisades leur en offrirent. Ces surnoms donnés d'après un événement fortuit ou d'après le lieu où le chevalier faisait sa résidence, passèrent nux descendans et devinrent des noms de famille.

L'introduction des armoiries et des noms de familles fournit à la noblesse les moyens de prouver son anti-

quité. Ge ne sut que par là qu'elle devint une caste vraiment privilégiée et distinguée des autres classes de la société. Ce sut dès-lors que, à l'exception des places judiciaires, tous les emplois honorables ou accompagnés de quelque pouvoir surent exclusivement réservès à ses membres, de même que le droit de posséder des siess devait leur appartenir exclusivement. Comme cependant l'usage prévalut d'admettre des non-nobles aux siess, les rois de France se sirent payer tous les vingt ans par les possesseurs non-nobles de siess, une rétribution ou espèce d'amende qu'on appelait franc-sies, imposition qui n'a été abolic que par la révolution.

Par les croisades les tournois devinrent plus généraux et plus brillans. Il n'échappa à personne que parmi tous les Croisés les Français étaient les plus habiles dans le maniement des armes; leur supériorité excita, surtout dans la seconde croisade, la jalousie des Allemands; mais cette jalousie devint une noble émulation, et les princes s'empressèrent d'introduire chez eux des jeux auxquels les Français devaient les éloges qu'ils avaient recueillis.

Les tournois durent aux croisades le lustre avec lequel ils furent célébrés depuis le douzième siècle; co n'était qu'en Orient qu'on avait connu la pompe d'une cour magnifique et le luxe des courtisans. Les tourficis fournirent aux princes et aux nobles des occasions de faire parade de leurs richesses et aux dames d'étaler leur parure.

Quant aux ordres militaires qui devinrent pour les nobles un moyen continuel de montrer leur bravoure, une école guerrière et une propriété réservée à leur caste, nous en avons déjà parlé.

mmerce.

3.º Le commerce et la navigation gagnèrent prodigieusement par les croisades. Les républiques d'Italie, Venise, Gênes et Pise, fournissaient aux Croisés des vaisseaux de transport pour se rendre en Terre-sainte, et tandis qu'enslammés de l'enthousiasme religieux dont toute la chrétienté était saisie, les bons chevaliers dilapidaient la fortune de leurs enfans pour arracher le Saint Sépulcre à l'opprobre d'être foulé par les pieds des Musulmans, les négocians républicains calculaient tranquillement l'avantage qu'ils pourraient tirer du fanatisme de ces pieux pélerins en leur frétant à grand prix des embarcations. Leurs flottes allaient et venaient continuellement entre l'Europe et l'Asie pour apporter aux soldats de la croix des vivres dont ils manquaient, et profiter de leur détresse en les leur vendant à grand prix. Ces flottes rapportaient d'Orient des étoffes de soie, des épiceries et d'autres marchandises dont l'Occident manquait. Leur exemple fut suivi par les villes maritimes de France : elles fondèrent à cette époque ce commerce du Levant qui fait une des principales sources des richesses de la France et qui peut y faire craindre tout changement dans l'état politique des contrées orientales lequel ouvrirait, dans quelque partie de ces provinces, une influence prépondérante à quelque autre puissance.

Les Allemands ne restèrent pas oisiss pendant l'activité générale des autres nations. Les Flamands, les Frisans, les habitans de Brême et de Lübeck équipèrent des flottes, tant pour le transport des Croisés que pour chercher des marchandises qu'ils pussent porter dans les pays du Nord, à Wisby et à Nowgorod'.

Origine de

4.º L'origine des communes fut une des conséquences les plus salutaires des croisades. Les progrès de l'industrie, la protection que les souverains lui accordaient et le soin qu'ils mirent à réprimer le désordre du système féodal firent fleurir les villes. Jusqu'alors les habitans des villes, s'ils n'étaient nobles ou ecclésinstiques, ne jouissaient d'aucune liberté civile; nous ne dirons pas politique, car à peine au dixième siècle l'esprit humain s'était-il élevé à l'idée d'un ordre de choses où tout homme prend part, soit au gouvernement de son pays, soit au moins à l'administration de la ville où il est fixé. La condition de ces bourgeois n'était guères préférable à celle des habitans de la campagne attachés à la glèbe. Ils étaient gouvernés par des comtes qui, devenus héréditaires, exerçaient un pouvoir sans contrôle. Le changement qui arriva dans ce régime fut une des suites des croisades, par l'éloignement des comtes dont les villes profitèrent.

Les villes de la Lombardie, enrichies par le commerce, furent les premières à secouer ce joug, vers le commencement du douzième siècle. Les habitans formèrent des associations municipales qu'ils nommèrent communes, et en vertu desquelles ils se donnèrent un régime républicain. Les plus puissantes, se fiant à leurs populations nombreuses, s'arrogèrent ce droit

<sup>4</sup> Nous n'entrons pas en plus de détail sur cette matière, parce qu'un chapitre entier du cinquième livre est destiné au commerce.

d'autres obtinrent pour cela des concessions que le plus souvent elles payèrent par de grosses sommes. Secouant l'autorité des comtes ou gouverneurs impériaux, elles se donnèrent des magistrats populaires ou des consuls, et instituèrent des gouvernemens libres, sauf la souveraineté de l'empereur; pour défendre leur liberté, elles établirent des milices bourgeoises. Bientôt elles étendirent leur indépendance jusqu'à contracter des alliances, faire des guerres, conclure des traités de paix.

Les villes maritimes de Génes, Lucques et Pise, enhardies par leur position et fières de leur richesse furent les premières à s'émanciper et à prendre une forme de gouvernement vraiment républicaine. Nous ne plaçons pas Venise dans cette ligne. Cette ville, quoique tenant presque à l'Italie, était regardée comme faisant partie de l'empire grec. Placée dans les lagunes de la Vénétie et ne possédant pas un pouce de terre sur le continent, elle devait sa liberté, non à des titres usurpés ou achetés, mais à la résignation de ses fondateurs qui avaient préféré la pauvreté et l'indépendance à la conservation de leur fortune, quand l'esclavage devait en être le prix. L'origine et les progrès de la république de Venise feront la matière d'un chapitre particulier.

L'exemple de Gênes, Lucques et Pise, fut suivi par Milan, Pavie, Lodi, Asti, ville extrêmement puissante dans le moyen âge, Grémone, Gome, Parme, Plaisance, Vérone, Padoue, Vicence, Trévise et d'autres villes de la Lombardie; car l'autorité impériale se maintint plus

long-temps en Toscane et dans la Romagne. A peine ces villes se sentirent-elles libres qu'elles voulurent dominer. Elles s'emparèrent des châteaux de la noblesse situés sur leur territoire, ou forcèrent les possesseurs de se faire bourgeois en se soumettant au régime municipal qu'elles avaient établi. N'ayant plus de seigneurs à subjuguer, ces nouveaux souverains firent la guerre aux villes voisines dont les habitans avaient, comme eux, voulu s'émanciper et secouer le joug de toute autorité supérieure. Toutes les fois que ces guerres leur donnaient un moment de relâche, elles tournaient leurs armes contre leur propre sein : car la peste des factions s'était glissée avec la liberté dans ces républiques; et chaque commune était divisée entre deux ou trois partis qui transmettaient en héritage à leurs enfans la fureur dont ils étaient animés. Tour à tour chaque parti s'emparait du gouvernement: son triomphe était marqué par l'expulsion de toutes les familles appartenant à la faction opposée et par la destruction de leurs maisons, qui le plus souvent étaient des palais. Quand venait le tour du parti opprimé de rentrer dans la ville, il se conduisait envers les vaincus avec la même modération qu'il avait éprouvée de leur part. Ainsi successivement une partie de la population opulente de chaque ville promenait sa misère dans le reste de l'Italie et soufflait le feu de la discorde; à peine des quartiers de la ville se relevaient de leurs cendres, que se présentaient à la porte ceux qui allaient détruire les autres.

Tel est en peu de mots le tableau du bonheur dont

jouirent les républiques italiennes du moyen âge : les preuves de son exactitude ont été accumulées par le savant et ingénieux historien ou panégyriste de ces républiques .

Le mal est souvent à côté du bien; mais les résultats sont estimés heureux quand le bien prédomine. Tel a été, sans aucun doute, le cas de l'établissement des communes, auxquelles nous devons nos institutions, nos gouvernemens paternels, notre industrie, nos lumières. En France cette révolution salutaire se fit sans secousse, et sans causer des guerres. Louis le Gros fut le premier roi qui depuis 1108 octroya ou vendit aux habitans des villes de ses domaines le droit de se donner des gouvernemens municipaux. Les seigneurs trouvèrent dans cette invention un moyen de se procurer des sonds qu'ils pussent porter aux républiques maritimes d'Italie et aux Infidèles de la Terre-sainte. Ils s'empressèrent de vendre de semblables priviléges aux villes de leurs domaines, et vers la fin du treizième siècle il n'existait peut-être plus une seule ville en France qui ne jouît d'un régime municipal plus ou moins privilégié.

Cette révolution salutaire se fit un peu plus tard en Allemagne, mais elle y prit une plus grande extension. Les villes immédiatement soumises à l'empereur obtinrent successivement une masse de priviléges et d'immunités qui égalait cette espèce d'indépendance, nommée en terme de droit quasi-souveraineté ou supériorité territoriale, qu'usurpèrent dans leurs terri-

M. SIMONDE DE SISMONDI.

oires les ducs, comtes, margraves, dynastes, ainsi Tue les évêques, abbés et autres vassaux immédiats. 1 l'exemple de l'Italie, de la France et de l'Allemagne, es communes furent établies en Angleterre et dans les utres états.

5.º L'affranchissement des serfs fut une suite natu- Origine des paysans libres. elle de l'établissement des communes. Les rois, par olitique, en donnèrent l'exemple; les nobles l'imierent par besoin. Bonacorsi, capitaine du peuple de Bologne, fit en 1256 passer la loi de l'affranchissement Dour le territoire de cette ville. Ainsi l'exemple de la aberté fut donné par une république. Tous les cioyens de Bologne qui avaient des serss étaient obligés Le les présenter devant le magistrat; et celui-ci les affranchissait en payant au maître une certaine taxe à itre d'indemnité. D'autres villes et des seigneurs imicèrent ce procédé. En France les affranchissemens commencèrent à une même époque avec l'établissement des communes. Louis X affranchit en 1315, par une loi générale, tous les serfs de la couronne : il disait dans le préambule de son édit que la servitude est contraire à la nature qui veut que tous les hommes naissent libres et égaux; que son royaume était nommé le royaume des Francs et qu'il était juste que la réalité fût d'accord avec le nom. En Allemagne les manumissions devinrent fréquentes depuis le treizième siècle. Les paysans affranchis furent soumis à l'obligation de payer un cens annuel à leurs anciens seigneurs.

Telles furent les conséquences salutaires qui ré- Suites désastruses sultèrent immédiatement des croisades, et qui for-des croisades.

mèrent une compensation bien supérieure aux maux qui en furent la suite. Parmi ceux-ci il faut compter la lèpre que les soldats de la croix rapportèrent de l'Orient; maladie que l'on connaissait déjà en Occident, mais qui y était très-rare avant le douzième siècle : ils répandirent aussi en Europe la peste. Le clergé employa une partie de ses richesses à la fondation de lazareths, d'hôpitaux et de léproseries. Il se forma des confréries religieuses dont les membres se vouèrent par état au soin des malades.

Les croisades donnèrent lieu aussi à un grand abusdes reliques des saints. Comme tous les Croisés voulaient en rapporter, la fraude et la cupidité en fabriquèrent un grand nombre, et les saintes reliques devinrent l'objet d'un commerce très-profane, qui répandit la superstition. Toute l'Europe se couvrit de chapelles où l'on exposait à la dévotion des croyans ces œuvres de la fraude. Une des plus fameuses reliques apportées par les Croisés est le grand plat d'émeraude (il sacro catino) que l'on a conservé long-temps à la cathédrale de Gênes, où, sans doute, il a été rapporté en 1815. C'est le même, dit-on, dont la reine de Saba fit présent au sage Salomon. Ce meuble précieux appartenait plus tard à Hérode, et ensuite à S. Nicodème. Il se trouva placé devant Jésus-Christ, lorsqu'avec ses disciples il mangea l'agneau de pâques et institua la sainte Cène. Ce fut dans ce plat que Judas Iscariote trempa le morceau de pain, par lequel il dévoila sa trahison. S. Nicodème le porta à Césarée, où il resta jusqu'en 1101. En 1807 il fut déposé au cabinet des

antiques de la bibliothèque de Paris, et les chimistes français ont constaté qu'il est de verre teint en couleur d'émeraude.

La rareté des unions conjugales, suite de la foule de jeunes gens qui périrent dans les expéditions d'outremer, fut cause de l'excessive multiplication des couvens de femmes qui eut lieu à l'époque des croisades. Devons-nous aussi attribuer à ces expéditions et aux mœurs corrompues que les Croisés rapportèrent, l'établissement des lieux de prostitution soumis à l'inspection de la police, lequel date de cette même époque? Ces établissemens qu'aujourd'hui encore on tolère dans quelques grandes villes, étaient trèsnombreux et généralement répandus avant le seizième siècle.

La renaissance du droit romain, l'établissement d'un droit canon ou ecclésiastique, et l'origine des universités sont les trois suites médiates des croisades.

1.º Avec l'empire romain d'Occident tomba aussi la Ronaissance du droit rojurisprudence romaine, et le code Théodosien cessa main. d'avoir force de loi. Cependant on trouve au milieu des ténèbres qui couvraient l'Europe avant le douzième siècle, quelques traces qui indiquent que ce code n'était pas entièrement tombé en désuétude, et que même le code Justinien était connu. Toutesois la législation romaine faite pour un peuple parvenu à une haute civilisation, et chez lequel l'industrie et le commerce avaient introduit une multiplicité de transactions sociales dans toutes leurs nuances, et en même temps les jurisconsultes une procédure savante et compli-

quée, ne pouvait convenir à la simplicité des peuple teutoniques. Comment d'ailleurs la mettre en hamonie avec le droit féodal qui était l'âme de toute leurs institutions? Cependant ils laissèrent subsiter le code Théodosien comme droit subsidiaire dans toutes les affaires civiles qui n'étaient pas réglés par leurs propres lois, et même le code Justinier. introduit dans la Moyenne- et la Basse-Italie, y comserva quelque vigueur. A la prise d'Amalfi, en 11% les Pisans, alliés ou vassaux de Lothaire II trouvèrent un célèbre manuscrit des Pandectes de Justnien, lequel se trouve aujourd'hui à Florence, et es montré comme une curiosité : on a prétendu que Lothaire s'étant fait rendre compte du contenu de ce live ordonna que dès ce moment le droit romain fût seu adopté dans les tribunaux d'Italie et d'Allemagne, & qu'on n'en enseignât point d'autre dans les écoles C'est une erreur qui probablement, comme toutest fables, repose sur un fait historique. La renaissance du droit romain fut une suite du progrès des lumières qui, en rectifiant les idées des hommes sur la natur et les rapports de la société civile, les avaient prépard à recevoir la législation d'un peuple dont toutes le institutions s'étaient perfectionnées. Cette révolution dans la jurisprudence est due en grande partie à 1rm rius ou Garnerius qui, le premier, enseigna depai 1110 le droit romain à l'université de Bologne, sa p trie. La jeunesse du douzième siècle se livra and

<sup>4</sup> Il n'était pas Allemand, comme on l'a cru long-temps d'apis son 'nom.

ardeur à cette nouvelle science; d'une grande partie de l'Europe les disciples assurent à Bologne où elle était enseignée. De retour chez eux, ces jurisconsultes mirent la jurisprudence romaine en pratique, du moins comme droit subsidiaire, dans les principaux états; et les souverains protégèrent une doctrine si savorable à la royauté. Nous verrons bientôt Frédéric Barberousse s'entourer d'élèves d'Irnerius. La nouvelle jurisprudence sut portée en Angleterre par Roger Voccario, et en France par Otton de Plaisance, qui ouvrit en 1166 la première école de droit à Montpellier.

L'admission du droit romain fit faire un grand pas à la civilisation européenne, et prépara la renaissance des lettres et des sciences. Non seulement la législation et la constitution de tous les états y gagnèrent , infiniment par l'ordre et par la méthode que cette jurisprudence introduisit dans toutes les branches de L'administration publique, ainsi que par l'abolition des ordalies et autres coutumes barbares du moyen âge; mais de plus la nouvelle étude que les lois romaines exigèrent fournit à l'esprit humain mille occasions de se développer. L'application des cas qui se présentèrent dans le nouveau système exerça le jugement; l'étude de ces lois nécessita celle de la langue latine, au moins du siècle d'argent, et donna une foule d'idées nouvelles; il fallut que les jurisconsultes remontassent aux antiquités classiques dans toutes leurs parties. Leur goût se forma, leur diction gagna en précision, en clarté, en agrément. Le droit romain apprit à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, l'utile du superflu. On ne pouvait s'être occupé avec un certaine suite de cette jurisprudence, sans être vivement frappé de la futilité desartifices de la dialectique. Accoutumé à combattre franchement et avec des arme solides, le jurisconsulte ne pouvait s'accommoder de discussions subtiles des scolastiques qui vers la même époque prirent une si grande vogue, et nous somme autorisés à croire que le droit romain, tant que le jurisconsultes s'attachèrent à ses sources, fut un escellent correctif de la fausse direction que l'esprit hamain avait prise.

Origine du droit canon.

2.º L'introduction du droit romain donna naissance au droit canon, que les papes créèrent pour arrête le cours de la nouvelle jurisprudence, qui élevait le puissance séculière aussi haut qu'elle peut aller sancesser d'être légitime, c'est-à-dire sans devenir tyrannique. Nous avons rapporté ailleurs l'origine da Décret de Gratien et des Décrétales de Grégoire IX opposés au corps du droit romain. Rendons grâces à la législation des papes d'avoir fait disparaître le jugemens de Dieu.

L'esprit méthodique qui régnait dans la jurisprudence des papes fit sentir la nécessité de l'ordre dans les autres législations. La foi féodale qui ne se fondsi que sur la coutume, fut réduite en système par Huge linus, jurisconsulte du siècle de Frédéric I. , lequi est regardé comme l'auteur ou le rédacteur des dess Livres des fiefs qui se trouvent à la suite du corps de droit de Justinien. Nous verrons ailleurs recueille les droits provinciaux d'Allemagne sous le nom de

Suchsenspiegel et Schwabenspiegel, de même que les coutumes de Castille.

La jurisprudence étant devenue une science, exigeait une étude qui ne se comportait plus avec la profession des armes, la seule que connût la noblesse. Les gens d'épé se virent forcés d'abandonner les cours de justice où le simple bon sens et la connaissance de quelques coutumes ne suffisaient plus. Une nouvelle classe d'hommes s'éleva dans la société; celle des hommes de robe dont l'influence aida à réprimer le trop grand pouvoir des nobles.

3.º Avant l'établissement des universités, les écoles origine des publiques attachées aux églises cathédrales et collégiales et aux monastères, ainsi que les académies établies à Rome, Paris, Angers, Oxford et Salamanque, n'enseignaient que les sept arts libéraux, c'est-à-dire le trivium ou la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium ou l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. La théologie et la jurisprudence n'étaient pas encore des sciences académiques; la médecine n'était enseignée qu'à Salerne. Quant à la scolastique, entée sur la dialectique et remplaçant la philosophie, nous lui vouerons un chapitre particulier.

Les plus anciennes universités sont celles de Salerne, de Bologne et de Paris. Ces institutions ne doivent les plus anpas leur existence aux gouvernemens; elles ont pris versités naissance par elles-mêmes ou par des circonstances fortuites. Un maître célèbre se fixait dans une ville et y érigeait une chaire; la curiosité y attirait quelques auditeurs; son éloquence en augmentait le

nombre; à mesure que sa réputation s'accroissait, les disciples affluaient de tous côtés. La multiplication de ceux-ci engageait d'autres professeurs à s'établir aux mêmes lieux, et ainsi l'enseignement devenait perpétuel. L'esprit du temps était favorable aux corporations, et il était naturel que ceux que l'amour des lettres réunissait dans une même ville, formassent, en adoptant l'usage général, des sociétés particulières ayant leurs statuts et leur régime. Comme les livres étaient extraordinairement rares, l'enseignement oral devait être presque le seul moyen d'instruction; on sent aisément quelle importance ces avantages devaient donner à des villes où les diverses espèces d'enseigne ment se trouvaient réunies. Les personnes qui par état se livraient aux études, jouissaient d'une considération bien plus grande que celle que l'érudition et l'enseignement donnent aujourd'hui qu'il est si facile d'être savant. Ce respect pour les professeurs refluait sur les diciples: on voyait parmi eux des hommes d'un âge mûr, des personnes de rang ou revêtues de dignités; les jeunes gens mêmes qui s'appliqueient aux études, y consacraient un plus grand nombre d'années qu'aujourd'hui.

Les trois villes qui eurent les premières université durent cet avantage à des causes locales et fortuites; Salerne, à la salubrité d's son climat et au hasard qui avait conduit Constantin l'Africain au Monte Cassine; Bologne, à la prédilection d'Irnerius pour sa ville mtale; Paris, à la circonstance qui y fixa Abélard et ensuite Pierre Lombard. Si Anselme n'avait pas foré son disciple Abélard de quitter Laon, et si Pierre avait

succédé à Abélard à Laon; qui sait si cette dernière ville ne serait pas, au lieu de Paris, devenue le siége de la philosophie et de la théologie scolastiques? Il est vrai cependant aussi que l'importance que Paris avait acquise par le séjour qu'y faisaient les rois, et les célèbres écoles qui existaient auprès de ses églises collégiales et claustrales contribuèrent à y fixer des hommes célèbres.

Les trois universités prirent naissance, lorsque, indépendamment de la science fendamentale qui avait fixé son siége dans chacune de ces villes, il s'y trouva en même temps réuni un assez grand nombre de professeurs de quelques autres branches des connaissances humaines, pour que les étudians pussent, d'après leurs divers goûts et selon le genre de vie auquel ils se destinaient, s'y livrer à des études plus multipliées; c'està-dire lorsque indépendamment de la médecine, on enseigna à Salerne la philosophie et la jurisprudence; à Bologne, à côté du droit, les arts libéraux, la théologie et la médecine; à Paris, outre la théologie, la jurisprudence et la médecine. Ainsi aucune de cestrois villes ne réunissait d'abord les moyens d'un cours complet d'études; aussi le mot d'université, qui signi-· fie aujourd'hui une institution où toutes les branches de sciences sont professées, était-il pris alors dans le sens du droit romain, où il est équivalent à celui de corporation. Une université existait lorsqu'un privilége donné par le pape, l'empereur, un autre souverain, ou par les chefs d'une république, réunissait les maîtres et les disciples de quelque ville en une corporation ou société privilégiée, élevée en rang au-dessus de toutes les autres corporations civiles. L'idée d'une universalité de sciences est postérieure, et le mot qu'on employa pour l'exprimer, était studium.

En accordant des priviléges et des immunités à ces écoles, les princes ne leur assignèrent pas de fonds pour l'entretien des professeurs; ceux-ci étaient rémunérés par la foule des auditeurs qui de toute l'Europe accouraient pour puiser à ces sources ouvertes à l'instruction. Ce ne fut que plus tard, et lorsqu'il s'éleva une concurrence entre plusieurs universités et une jalousie entre les villes qui les possédaient, qu'on s'avisa d'appeler des professeurs qui s'étaient fait ailleurs un nom, et de les engager à se fixer dans un certain endroit, movennant un traitement qu'on leur accordait pour un temps déterminé. L'empereur Frédéric II fut le premier qui, par la promesse d'émolumens considérables, attira de tous les pays, des savans à l'université de Naples qu'il érigea en 1224. Plus tard, quand les Grecs se refugièrent en Italie, les villes dont l'aisance augmentait par la dépense qu'y faisait une jeunesse studieuse, s'empressèrent à l'envi de gagner ces savans par des conditions avantageuses. A Paris les riches bénéfices de S. Victor et d'autres collégiales contribuèrent au bien-être des professeurs de théologie, dont les auditeurs n'étaient pas toujours en état de payer des honoraires aussi considérables que les jeunes gens des premières familles, qui allaient étudier le droit à Bologne. Le corps académique de chaque université nommait lui-même aux chaires qui devePaient vacantes dans son sein; il les accordait ordinairement aux personnes qui, après un cours de sept ans (car ce terme était fixé), avaient subi pendant neuf autres années les épreuves requises pour se qualifier digne de l'emploi de professeur.

L'université de Salerne, qu'on peut regarder comme on la plus ancienne, doit son origine à l'école de méde- Sele cine, qui existait dans cette ville, et celle-ci, sa célébrité à Constantin de Carthage ou l'Africain, qui, après avoir étudié pendant trente-neuf ans à Bagdad les sciences grammaticales, naturelles et exactes des Árabes, et principalement les mathématiques et la médecine, vint, vers 1060, se fixer au mont Cassin, où il s'occupa à faire connattre aux Occidentaux la médecine d'Hippocrate aussi bien que celle des Arabes, lesquelles étaient l'une et l'autre inconnues aux Latins. La proximité de son couvent attira beaucoup de curieux dans la ville de Salerne, où, du temps des Lombards déjà, il s'était formé une espèce d'école de médecine arabe. Roger I. er, roi de Sicile, créa l'université de Salerne en réunissant à l'enseignement de la médecine deux autres facultés, l'une pour la philosophie, l'autre pour la jurisprudence. L'université de Salerne est encore connue en Europe par un recueil de maximes · diététiques en mauvais vers latins, qu'elle adressa vers l'année 1101 à Robert, duc de Normandie, fils aîné de Guillaume le Conquérant, et dont l'auteur était le docteur Jean de Milan. L'université de Salerne a moins contribué aux progrès des sciences en Europe que les deux autres universités qui, infiniment

plus fréquentées, sont devenues les modèles des institutions du même genre dans le reste de l'Europe.

Origine

On ne peut fixer d'une manière précise le commencement de l'université de Bologne. Depuis l'accroissement de l'industrie, du commerce et des richesses des villes d'Italie, on sentait le besoin d'une législation plus philosophique et plus complète que celle des peuples teutoniques sous laquelle on vivait. Ce fut alors que le Bolonais Irnerius devint le régénérateur du droit romain, en s'appliquant à expliquer d'une manière claire et précise toutes les parties du Corps du droit romain. Cette révolution est du commence-

Irnerius et ment du douzième siècle, car Irnerius a vécu au moins sdisciples. jusqu'en 1126, et peut-être jusqu'en 1140. Bologne devint par lui la première et la plus illustre école de droit. Frédéric I. er appela en 1158 à la diète de Roncale quatre disciples d'Irnerius et donna à l'université des priviléges, par lesquels les étudians obtinrent un for particulier et furent regardés comme clercs. Le décret de Gratien ayant donné naissance au droit canon, les professeurs de Bologne l'enseignèrent à côté du droit civil. Leurs cours parvinrent à une telle célébrité qu'en 1200 on compta à Bologne 10,000 étudians. La masse de ces étudians formait l'université qui, avant l'admission des autres facultés, se divisait en deux corporations, celle des Citramontains et celle des Ultramontains; la première était subdivisée en dix-sept nations, la seconde en dix-huit. L'université des étudians nommait ses magistrats, dont le premier portait le titre de Recteur. Pour parvenir à cette dignité, il fallait être âgé de vingt-cinq ans, être célibataire, et avoir étudié le droit pendant cinq aus à ses propres frais. On trouve cependant quelques exemples de professeurs nommés recteurs. Ce chef était nommé tous les ans et avait rang avant les archevêques et évêques, celui de Bologne excepté. Les professeurs étaient originairement désignés par le mot de docteur (enseignant), qui ne marquait pas une dignité particulière; ce ne fut que vers le milieu du douzième siècle que le titre de docteur fut conféré comme un grade qui, accordé après des épreuves rigides, donnait le droit d'enseigner et de prendre part aux futures promotions ou créations de docteurs.

Les disciples des quatre professeurs appelés par Fré- et Bulgariens. déric I.er à Roncale se divisèrent en deux sectes, les Gosianiens ou rigoristes, qui n'admettaient que le droit écrit; et les Bulgariens qui faisaient quelques concessions aux considérations d'équité. Le plus célèbre Bulgarien du treizième siècle fut François Ac- François corso (Accursius) qui se retira dans la solitude pour donner tous ses soins à la rédaction de la Glose, ou d'un recueil méthodique de toutes les interprétations du droit civil. Son école fleurit jusqu'au quatorzième siècle où le grand Bartolo de Sasso-Ferrato, le soleil Bartolo de Sasso-Ferrato. des jurisconsultes, le maître de la vérité, le guide des aveugles (telles sont les épithètes qu'on lui prodigue) changea la méthode de l'enseignement, et, au lieu d'expliquer les textes, introduisit dans la jurisprudence la dialectique scolastique, et créa tout l'arsenal de la chicane. Baldo degli Ubaldi de Pérouse fut Baldo degli Ubaldi. son successeur.

Origina de l'université de Paris.

Aucune université ne s'est plus illustrée et n'a mieux soutenu sa célébrité que celle de Paris. Vouloir en faire remonter l'origine à l'établissement que Charlemagne fit d'écoles publiques pour la théologie et les humanités, afin de pouvoir lui assigner une haute antiquité, c'est abuser des termes. Les services que ce corps illustre a rendus pendant six siècles à l'État, à l'Église, aux sciences, aux lettres et aux arts sont des titres suffisans pour sa gloire. L'université de Paris est la création du hasard qui, au douzième siècle, y réunit des docteurs célèbres en théologie et en philosophie, parmi lesquels Pierre le Lombard fut le plus distingué. Cette école devint une université, dans le sens actuel de ce mot, lorsque les autres sciences y furent enseignées en même temps que la théologie et la philosophie. Dès l'an 1139 la jurisprudence prit place à côté de la théologie; mais, après en avoir été quelque temps expulsée, elle revint à Paris escortée de la médecine, et, dès 1240, les quatre facultés s'y trouvèrent organisées.

Sa forme distinctive.

L'université de Paris se distingua essentiellement, sous le rapport de la forme, de celle de Bologne. A Paris la corporation ne comprenait que les professeurs; les étudians leur étaient entièrement subordonnés. L'université était divisée en sept corps, savoir trois facultés, de la théologie, du droit canon et de la médecine, et quatre nations qui formaient la faculté des arts, c'est-à-dire de la philosophie, parmi les membres de laquelle le recteur était toujours choisi. Les quatre nations étaient la française, la picarde, la nor-

mande et l'anglaise; à la place de la dernière on mit ensuite la nation allemande.

Les universités d'Oxford et de Cambridge sont pres-que aussi anciennes que celle de Paris, Padoue, Nadu tresiste du Paris, Padoue, Nadu tresiste de la Paris, Padoue, Padoue, Nadu tresiste de la Padoue, Pa ples, Reggio, Rome et Trévise en Italie; Montpellier, Orléans et Toulouse en France, Salamanque en Espagne sont les universités fondées au treizième siècle. L'Allemagne n'en eut que dans le quatorzième.

## CHAPITRE VIII.

Histoire d'Allemagne depuis 1125 jusqu'en 1198.

## SECTION I."

Introduction. État politique et civil de l'Allemagne.

Changemens dans l'état politique sous les empereurs de la maison Saligne

Les chapitres précédens ont été consacrés à l'histoire de deux événemens qui ont eu la plus grande influence sur le sort de toute l'Europe, la guerre des investitures ou le premier acte de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce, et les croisades avec leurs suites. Comme la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce qui paraissait assoupie, recommença avec une nouvelle furie au treizième siècle, il sera nécessaire de nous occuper de l'Allemagne jusqu'à l'époque du renouvellement des hostilités. Nous en avons poussé l'histoire i jusqu'à l'année 1125, époque de l'extinction de la maison Salique qui, dans l'espace d'un siècle, fournit à l'empire germanique quatre princes, que tous on voit briller au premier rang dans l'histoire. Le trône va être occupé pendant un court intervalle par un prince saxon; mais bientôt après nous y verrons monter une de ces familles au nom desquelles s'attache la gloire des nations. Cependant, avant de parler de Lothaire II et des empereurs de la maison de Hohenstausen, voyons

<sup>1</sup> Voyez vol. III, p. 254.

quels changemens s'opérèrent dans l'état politique de l'Allemagne sous les empereurs de la maison Salique.

riale, et ne différait pas beaucoup de la souveraineté même. L'autorité ducale se maintint encore, mais les comtes qui leur étaient subordonnés, cessant d'être des officiers chargés d'un emploi, s'accoutumaient à considérer leurs comtés comme leur patrimoine; tandis que les places des ducs, quoique devenues héréditaires, continuaient d'être des charges ou offices, parce qu'elles n'étaient pas, aussi particulièrement que les comtés, affectées à une certaine étendue de terres; mais d'un autre côté le droit des ducs d'appeler les nobles de leur duché au service militaire, se changea successivement en une véritable supériorité féodale,

entre les monarques et les grands vassaux; les premiers voulant maintenir leur prérogative, tandis que les autres tendaient sans cesse à agrandir la puissance qu'ils avaient usurpée aux dépens de celle des chefs de l'Empire. Cette lutte se serait peut-être terminée à l'avantage de l'autorité royale, sans la mort prématurée de Henri III, suivie d'une longue régence et ensuite de près d'un demi-siècle de troubles. Pendant cette époque désastreuse dont les grands vassaux profitèrent pour rendre héréditaires dans leur famille leurs duchés, comtés, margraviats et autres fiefs, la balance pencha entièrement de leur côté. Ils jetèrent alors les fondemens de ce nouveau pouvoir qui fut connu par la suite sous la dénomination de supériorité territo-

Nous avons vu que, pendant le règne de ces princes, propraire de l'histoire d'Allemagne offrait un combat perpétuel praile.

et en même temps les ducs s'efforcèrent de réunir les comtés et seigneuries à leur charge.

Introduction des noms de famille.

L'hérédité des fiess donna lieu à un usage qui s'introduisit depuis les temps de Henri IV; c'est celui des noms de famille. Jusqu'alors, les comtes et autres nobles n'avaient été désignés que par leur nom de baptème, auquel on ajoutait souvent un surnom; mais depuis l'époque dont nous parlons, ils commencèrent à joindre à ce nom celui de leur comté ou seigneurie, de la ville ou du château où ils faisaient leur résidence. Les familles de Habsbourg, de Bade, de Würtemberg, de Wittelsbach, de Zollern, de Wettin (Saxe), d'Oldenbourg, commencent à paraître dans l'histoire sous les règnes de Henri IV et de son fils.

Origine du Tiers-État.

Une suite heureuse de la diminution de la puissance royale sut l'origine du Tiers-État. L'attachement que plusieurs villes, principalement Worms, Spire et Cologne, avaient montré aux empereurs dans leur querelle avec les papes et avec les princes, fit nattre à Henri V l'idée de donner aux corps de ville la forme d'un état mitoyen qu'il pût opposer comme un contrepoids au clergé et à la noblesse. Il déclara libres les artisans et les négocians, et leur donna le droit de cité; en même temps il accorda aux villes différens priviléges, afin de diminuer l'influence que les évêques y avaient obtenue en se faisant concéder par ses ancêtres l'autorité de comtes dans les villes de leur résidence. Il posa ainsi les bases de ces républiques qui par la suite existèrent en Allemagne sous la dénomination de villes impériales, c'est-à-dire de villes placées immédiatement sous l'autorité du chef de l'Empire.

A l'époque dont nous nous occupons, les villes m'étaient pas encore appelées aux diètes. Les grands de l'Empire assistaient en personne à ces assemblées, et l'on ne connaissait pas encore la manière de s'y faire représenter par des députés. Tout homme libre avait droit d'y assister; mais comme ces réunions étaient pûteuses, on les remplaçait souvent par ce qu'on appelait une cour (Hoftag) à laquelle n'étaient appelés que les princes, ou seulement les grands d'une certaine province.

La noblesse se composait de deux classes, la haute Noblesse. et la petite noblesse. A la première appartenaient les ducs, margraves, comtes Palatins, landgraves, bourggraves, comtes et dynastes, tous immédiatement soumis à l'empereur. Tous les hommes libres depuis trois générations, mais qui n'étaient pas immédiats, formaient la noblesse inférieure. Les ministériels étaient des nobles de l'une ou de l'autre classe; mais ordinairement de la seconde, qui étaient entrés au service de quelque noble de la première classe. Au reste il rexistait guère de différence entre les prérogatives de a haute noblesse et celles de la basse, dont tous les membres étaient censés être d'une naissance égale Tebenbürtig) à celle de la haute noblesse.

Les rapports entre la noblesse et le peuple éprou- Origine des contributions ▼èrent un changement. Depuis le dixième siècle les en remplace-ment du serquerres avec les Hongrais et avec les peuples de race Slave, principalement avec les Polonsis, rendaient l'arme de la cavalerie d'un plus grand usage; mais ce n'était que dans cette classe des hommes soumis au ser-

vice militaire qu'on pouvait trouver des cavaliers exercés, et c'était dans la noblesse. On ne pouvait donc plus guère appeler qu'elle à la guerre, où, remplaçant ainsi dans le service tous les hommes libres de son district, elle était autorisée à leur demander une indemnité. Cette indemnité dégénéra insensiblement en une charge permanente, de sorte que l'usage s'introduisit de n'imposer qu'à la partie non militaire de la nation tout le fardeau des contributions publiques.

Caractère de la nation allemande.

Le Bénédictin Donnizo, chapelain et biographe de la comtesse Mathilde, peint les Allemands de son temps comme un peuple gourmand et ivrogne, susceptible et querelleur, et accoutumé à vider ses disputes à coups d'épée. Parmi les questions qu'on adressait à l'empereur avant son couronnement était celle-ci : Promettezvous de vivre sobrement avec l'aide de Dieu? Plusieurs écrivains du temps s'accordent à dire que les Allemands se livraient sans frein à la fougue de leurs passions, ce que l'abbé Suger, dans la Vie de Louis le Gros, appelle impetus teutonicus, tandis que l'annaliste Saxon el l'auteur de la chronique d'Ursperg, moins polis que l'abbé de S. Denis, se servent du terme de furor teutonicus. L'abbé d'Ursperg raconte, que Godefroi de Bouillon préférait les chevaliers allemands pour la bravoure à ceux de toutes les autres nations, mais qu'il leur recommandait la société des Français pour polir leurs mœurs et adoucir leur rudesse (feritatem). Mais déjà les modes françaises avaient commencé à se glisser en Allemagne, et Sigefroi, abbé de Gærz, vers le milieu du onzième siècle, déplore que la décence des

anciens temps ait fait place à l'usage ignominieux des Français de se faire la barbe et de porter des habits courts 1.

Le commerce était plus florissant qu'on ne devrait e penser d'un temps plongé encore dans la barbarie. Adam de Brême dit que les négocians de toutes les arties du monde fréquentaient sa ville natale. A l'ocasion du tumulte qui eut lieu en 1074 à Cologne, k cents des plus riches négocians quittèrent cette lle; nombre qui indique un grand commerce. Deis la destruction de Winnetha en 1043 par les Dais, Julin, que l'on croit avoir été situé dans les virons de Camin, fut le principal port des Venèdes emands, jusqu'en 1170 que les Danois mirent aussi à l'existence de cette ville. Outre les productions son sol, l'Allemagne exportait des draps que fabriaient les manufactures établies dans les provinces Rhin. On les échangeait dans le nord contre de la lleterie.

Les écoles établies près des cathédrales de Pader- L'historion rn, Liège, Bamberg et Würzbourg, étaient floris-schaffenbourg. ntes. On tâchait d'y attirer de bons maîtres. Un oine de Hirschfeld du onzième siècle, Lambert Aschaffenbourg, historien des événemens qui se nt passés entre les années 1039 et 1077, peut être acé à côté des bons écrivains de tous les temps , par a clarté et la méthode de sa narration et la pureté de on style latin.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> MART. GERBERTI Hist. Nigra Silva, p. 343.

## SECTION II.

Régne de Lothaire II le Saxon, 1125-1138.

Election de Lothuire II.

Henri V n'ayant pas laissé d'héritier, il y eut après sa mort un interrègne de trois mois dont les princes profitèrent pour songer aux moyens de borner le pouvoir royal. Lors des obsèques du défunt empereur, on expédia aux princes une circulaire dans laquelle on leur disait que se rappelant l'oppression sous laquelle l'Église et l'Empire avaient gémi jusqu'alors, ils devaient prier le ciel pour qu'il leur donnât un empereur sous lequel ils fussent délivrés d'un pareil joug et pussent vivre d'après leurs lois. Cette pièce avail probablement pour auteur l'archevêque Adelbert de Mayence, qui, dans les dernières années du règne de Henri V, avait principalement contrarié ses plans, et qui, alors encore, se trouvait à la tête du parti dont tous les membres travaillaient à élever l'autorité de l'Église conformément au système de Grégoire VII, et par conséquent à augmenter l'influence des États aux dépens de la couronne. Il etait assisté dans toutes ses intrigues par un légat du pape.

Ainsi qu'à l'élection de Conrad I. et 1, les nations qui composaient le royaume d'Allemagne, s'assemblèrent pour donner un successeur à Henri V; mois au lieu de huit ou neuf dont il a été question en 1024 nous n'en trouvons en 1125 que quatre, savoir : les Bavarois, les Saxons, les Francs et les Souabes. Les

<sup>1</sup> Voyez vol. II, p. 146.

huringiens se trouvaient probablement, comme en .024, confondus avec les Saxons; les Frisons se reardaient toujours comme étrangers; mais on ne sait ourquoi les Lorrains ne prirent point part à l'élection; probablement les États lorrains parlant allemand se oignirent aux Francs. On voit aussi que les habitans lu royaume d'Arles qui avait été réuni à l'Allemagne postérieurement à 1024, furent exclus de l'élection. Les nobles des quatre nations privilégiées s'étaient réunis à Mayence, où ils campaient sur les deux rives du Rhin, au nombre de 60,000 hommes, y compris la suite et les domestiques. Les princes se séparèrent de la foule pour délibérer à part. D'après l'avis de l'archevêque, on choisit dans chacune des quatre nations dix personnes qui furent chargées de proposer les individus qu'elles jugeraient les plus dignes de la œuronne. Elles indiquèrent trois, ou, selon d'autres, quatre candidats, savoir : Frédéric le Louche de Hohenstaufen, duc de Souabe, neveu de l'empereur Henri V, et, conjointement avec son frère Conrad, duc de Franconie, héritier des biens allodiaux de la maison Salique; Lothaire, duc de Saxe, de la maison de Supplinbourg; Léopold, margrave d'Autriche, de la maison de Bamberg, beau-père des deux frères Hohenstaufen, parce qu'il avait épousé leur mère Agnès, sœur de Henri V. Le quatrième qu'on ajoute, était Charles le Bon, fils de S. Canut IV, roi de Danemark, qui était comte de Flandre des droits de sa mère. Il est probable que Conrad de Hohenstaufen se serait mis sur les rangs s'il

<sup>4</sup> Voyez vol. II, p. 359.

avait étéen Allemagne; mais il se trouvait en Palestine. Deux des candidats présens, savoir : Lothaire et Léopold prièrent, même à genoux et en versant des larmes, qu'on les dispensât de l'honneur auquel l'avis des commissaires les destinait.

Adelbert les somme alors tous les trois ou tous les quatre de déclarer s'ils étaient résolus d'obéir à celui d'entre eux qui serait nommé à l'unanimité des suffrages. Ils l'affirmèrent sans balancer, excepté le duc de Sounde qui, redoutant les artifices de l'archevêque. l'ennemi de sa maison, répondit qu'il avait besoin d'en conférer avec ses amis, et quitta l'assemblée. Après sa retraite. Adelbert fit nommer d'une manière tumultueuse Lothaire de Saxe, soit que son refus n'eût été qu'une comédie concertée d'avance, soit qu'on le persuadât de changer d'avis. Les légats du pape ne perdirent pas cette occasion d'enlever aux monarques d'Allemagne une prérogative que le Concordat de Worms leur avait reconnue. D'accord avec Adelbert. ils arrachèrent à Lothaire la promesse de no gêner la liberté des élections d'évêques et d'abbés ni par sa présence ni par celle de ses commissaires, et de permette que le serment que les élus lui prêtaient contint la réserve de leurs devoirs envers l'Église. Il ne suffissit pas d'avoir admis un légat du pape à la diète d'élection. ce qui ne s'était jamais fait: on envoya à Rome deux évêques pour demander à Honorius II la confirmation du choix de Lothnire.

Frédéric de Hohenstaufen avait reconnu l'élection de Lothaire et lui avait prêté serment; mais son cœur

était plein de dépit. Il éclata en une résistance formelle La mais lorsque Lothaire réclama comme domaines de l'Empire les duchés beaucoup de terres que Frédéric et son frère s'étaient biens des appropriées en qualité d'héritiers de la maison Salique.

sons de N

lieim. Suj

libridour

plintour

Brunswici

Brunswici bourg, une assemblée de princes où Frédéric, sans autre forme de procès, fut déclaré ennemi de l'Empire, et l'année suivante une diète tenue à Goslar résolut de lui faire la guerre. Pour renforcer son parti, Lothaire ! maria sa fille Gertrude, à Henri le Superbe, fils de Henri le Noir, et duc de Bavière. Ce mariage qui eut · lieu en 1126, ajouta beaucoup aux richesses de la maison de Bavière. Henri, comme petit-fils de Welf IV, premier duc de Bavière de la nouvelle maison Guelse', 'était propriétaire des vastes domaines que l'ancienne maison de Guelse possédait en Souabe, et par sa mère il avait hérité des terres de la famille de Billung en Saxe; enfin son épouse, comme fille de Lothaire et de Richenza de Nordheim, était héritière des biens des comtes de Supplinbourg, de Nordheim et de Brunswick. Non content d'avoir réuni ainsi sur une même tête la fortune de plusieurs familles opulentes, Lothaire donna l'année suivante à son gendre son duché de Saxe, et fit des Guelfes les princes les plus puissans de l'Allemagne, et les plus riches de l'Europe. Ainsi Lothaire brouilla le jeune duc qui ne portait pas sans raison le surnom de Superbe, avec le duc de Souabe, l'époux de sa sœur, et sema entre les Guelses et les Hohenstaufen le premier germe de cette jalousie qui depuis est devenue la cause de tant de troubles.

<sup>1</sup> Voyez vol. II, p. 877.

Réuni à son gendre et à Sobieslaw I. . duc de Bohème, Lothaire assiégea Nuremberg, capitale du duché de Franconie; mais le duc qui, revenu de la Palestine, s'était réuni à Frédéric, son frère, força Lothaire de lever le siège. Regardant la Lombardie comme le patrimoine de la maison Selique, Conrad prit le titre de roi d'Italie, passa les Alpes à la tête d'une armée et se fit couronner le 29 juin 1128, par l'archevêque de Milan. Mais Honorius II refusa de le reconnaître, et les villes de Novare, Pavie, Crémone, Plaisance et Bresse se déclarèrent contre lui, par la seule raison que les Milanais étaient ses partisans. Car c'était l'époque ou toutes les villes de la Lombardie, après s'être mises dans une espèce d'indépendance des monarques d'Allemagne, se faisaient la guerre entre elles. Ces circonstances forcèrent Conrad à renoncer à son expédition et à retourner en Allemagne.

Origine des landgraves de Thuringe de la masson Carlovingienne.

Nous avons vu plus haut' que le margraviat de Thuringe, qui appartenait au seigneur de Brunswick, s'était éteint en 1090 par la mort d'Eckbert II; mais il existait aussi un landgraviat de Thuringe, qui, par son étendue, était plus important, et un comté de Thuringe, dont le chef-lieu était Sangerhausen. Le comté de Thuringe appartenait alors à Louis III, petifils de Louis le Barbu, et arrière-petit-fils de Charles de Lorraine, ce dernier rejeton de la maison Carlovingienne, que Louis Capet avait exclu du trône de France. La dignité de landgrave de Thuringe appartenait à la famille de Winzenbourg, ainsi nommée

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez vol. [111, p. 232.

d'après un château situé dans l'évêché de Hildesheim. Hermann II de Winzenbourg, landgrave de Thuringe, fut proscrit en 1130 par la diète de Quedlinbourg pour un crime qu'il avait commis. Lothaire conféra alors le landgraviat de Thuringe à Louis III, comte de Thuringe, dont la postérité le posséda jusqu'en 1247. Il faut observer que le landgraviat de Thuringe s'étendait alors non-seulement sur une grande partie du duché prussien de Saxe d'aujourd'hui, et sur les duchés de Weimar, Gotha, Eisenach, les principautés de Schwarzbourg, mais aussi sur une partie de la Hesse, possessions qui faisaient des landgraves de Thuringe des seigneurs puissans.

Lothaire II ne fut pas long-temps tranquille en Allemagne: les affaires d'Italie absorbèrent bientôt toute son attention.

Innocent II, l'un des deux papes qui avaient éténommés en 1130, s'étant rendu en-deçà des Alpes,
fut reconnu par les rois de France et d'Angleterre,
ainsi que par Lothaire II. Il eut au mois de mars 1131
une entrevue à Liège avec ce prince: le roi lui promit
son assistance contre l'antipape; mais saisissant l'occasion, il exigea, dit-on, que le droit des investitures
lui fût rendu dans toute sa plénitude. Il est peu vraisemblable que Lothaire ait fait une pareille demande,
et l'on a lieu de croire que ce fait repose sur un
malentendu: Lothaire exprima sans doute le désir
d'être délivré des entraves qu'à l'époque de son élection on avait mises à son pouvoir d'une manière contraire au concordat de Worms, ou se plaignit d'une

violation de ce même concordat, que, usurpant les droits de la couronne, Innocent s'était permise en décidant dans une élection schismatique, qui avait eu lieu à Trèves. Quoiqu'il en soit, S. Bernard, abbé de Clairvaux, qui avait accompagné le pape, engagea Lothairell à ne pas donner suite à cet objet de plainte.

Kaphdition da Latintes en Italia, 1132,

L'expédition que Lothaire fit au mois de septembre 4432 en Italie ne fut rien moins que brillante. Comme il était en guerre avec la maison de Hohenstaufen, aucun chevalier de Souabe ni de Franconie n'y prit part. Milan lui ferma ses portes, et il ne put pas se faire couronner roi d'Italie. Au mois d'avril 4133 il conduisit Innocent II à Rome, mais sans pouvoir en chasser son rival Anaclet. Les deux papes se maintigrent l'un à coté de l'autre, en changeant en forteresses les églises et les autres édifices publics. Comme la basilique de S. Pierre et le château S. Ange étaient nu pouvoir d'Anaclet, il fallut qu'Innocent II choist l'église de Latran pour couronner son protecteur. Cette cérémonie eut lieu le 4 juin. Lothaire n'avait pas la force de caractère qu'il aurait fallu pour s'ériger en juge entre les deux rivaux et raffermir ainsi l'auterité vacillante des empereurs.

Transactum au sujet da la auceasum da Mathilda A cette époque la contestation relative à la possession des alleux de la comtesse Mathilde fut reproduite. Ils comprenaient une partie du duché de Mantoue, Parme, Reggio, Modène et la Garfagnana. Lothaire n'y avait aucun droit, puisque Henri V les avait réunis, non à l'Empire, mais à son propre patrimoine. Innocent Il transigea avec l'empereur en l'investissant pour sa vie,

et, après sa mort, le duc de Bavière, de ces terres comme fiefs de l'Église, contre un canon de cent marcs d'argent par an, et à condition qu'après la mort du duc ils retourneraient à l'Église. La cour de Rome abusa par la suite de cette circonstance, pour faire croire que Lothaire avait reçu du pape l'investiture de l'Empire, et l'on vit au Latran un tableau qui représentait l'empereur agenouillé devant le pape, et recevant de sa main la couronne, avec ce distique comme légende:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores, Post homo fit papæ, recipt quo dante coronam.

Gependant en Allemagne où Lothaire retourna encore en 1133, la guerre avec la maison de Hohenstaufen continuait. Le duc de Bavière s'empara en 1134 d'Ulm, principale place d'armes des deux frères, et détruisit cette ville. Frédéric et Conrad prirent alors le parti de la soumission, et firent négocier la paix par l'impératrice Richenza. Frédéric vint le 18 mars 1135 à la diète de Bamberg, s'humilia devant la majesté impériale, et obtint sa grâce, à condition qu'il accompagnerait Lothaire dans la nouvelle expédition qu'il se proposait de faire en Italie. Le 30 septembre suivant Conrad se réconcilia de la même manière avec Lothaire à Mulhouse en Thuringe. Ainsi finit, au bout de neuf ans, une guerre qui avait désolé la Souabe, l'Alsace et la Bavière.

L'année suivante Lothaire entreprit sa seconde expédition en Italie, pour rétablir Innocent II que l'antipape et les Normands avaient de nouveau expulsé de

Rome. Elle se fit sous de meilleurs auspices que la première. Cette fois-ci les Milanais se déclarèrent pour l'empereur, mais pour cette raison Crémone. Pavie . Plaisance et les villes du Piémont refusèrent de le reconnaître. Lothaire vainquit toutes ces difficultés, établit son autorité dans la Haute-Italie, e dirigea sa marche, le long de la mer Adriatique, ver = la Pouille. Son gendre, le duc de Bavière, avel'avant-garde traversa la Toscane et la Campagne d Rome, s'empara de Capoue et de Bénévent et rejoign le gros de l'armée devant Bari. Cette ville, ain≤ qu'Amalfi et Salerne, tomba au pouvoir de l'empereum Roger II s'enfuit en Sicile, et d'après les apparence c'en était fait de la domination des Normands en Italie Mais une contestation s'éleva entre le pape et l'emp reur sur la suzeraineté des duchés de Pouille et de Calabre; l'indiscipline se mit dans l'armée de Lothair , et il se forma une conspiration pour tuer le pape. E fin on convint que le nouveau duc de Pouille et de Calabre qu'on se proposait de nommer à la place de Roger II, recevrait l'investiture, du pape et de l'empereur à la fois. Les deux souverains, après avoir investi Rainolfe, comte d'Avellino, des duchés de Pouille et de Calabre, se séparèrent en amis au mois de septembre 1137; Innocent se rendit à Rome, et Lothaire s'en retourna assez mécontent en Allemagne. Arrivé à Trente, il tomba malade, et son état empira tellement qu'il fut obligé de s'arrêter dans un village de la Bavière, à Breitenwang au-dessus de Hohenschwangau, à une petite distance du Lech. Là il mourut le

3 décembre dans une cabane de paysan. Son corps fut transféré à l'abbaye des Bénédicties de Kænigslutter.

Lothaire laissa la réputation d'un homme d'honneur, brave et animé d'intentions louables; mais il n'avait par la force de caractère requise pour rendre au trône sa splendeur.

Sous Lothaire une des plus illustres maisons de Origine de la famille de l'Allemagne commença à jouer un rôle : c'est la famille canisone. Ascanienne. Dans la première expédition que ce prince fit en Italie, Conrad de Plotzke, margrave de la Saxe septentrionale, avait perdu la vie. L'empereur conféra en 1134 le fief devenu vacant par sa mort, à Albert de Ballenstædt, surnommé l'Ours, qui était déjà margrave de Soltwedel ou de ce qu'on appelle a ujourd'hui la Vieille-Marche, et comte d'Ascanie. Ce fut cet Albert qui posa les fondemens de l'électora tde Brandebourg; car il fit des conquêtes sur les Wendes

fixés à l'est de l'Elbe, et les réunit à la Marche saxonne : dès 1144 il était appelé margrave de Bran-

debourg.

Nous allons encore placer ici un événement peu Partago do important par lui-même et presque étranger à l'Alle-entre les magne, mais dont il est nécessaire de parler pour l'intelligence de ce qui sera rapporté par la suite. L'an-colonne. cienne famille des comtes ou marquis de Provence s'éteignit vers 1108, et la succession était contestée entre le comte de Barcelonne et celui de Toulouse. Il faut observer que la Provence avait alors une étendue bien plus considérable qu'aujourd'hui. On la divisait

en haute ou méridionale, et basse ou septentrionale. La première se composait des départemens des Bouches du Rhône et du Var d'aujourd'hui, ainsi que du comté de Nice. La Provence septentrionale se subdivisait en orientale, qui forme aujourd'hui les départemens des Hautes- et des Basses-Alpes, et en occidentale qui renfermait les départemens de la Drôme et de Vaucluse, ou les villes de Valence, Die, S. Paul-trois-Châteaux, Orange, Carpentras, Cavaillon. La Pro vence méridionale et la partie occidentale de la Provence septentrionale formaient la succession litigieuse, ou le comté du beau-père des comtes de Barcelonne et de Toulouse; la partie orientale de la Provence septentrionale était le patrimoine d'une ligne cadette de la maison qui existait encore, et qu'on nommait les comtes de Forcalquier et de Sisteron.

Cette contestation fut terminée en 1125 par un arrangement. Le comte de Barcelonne eut la Provence méridionale; le comte de Toulouse l'occidentale. Dans ce partage la Durance faisait la limite; Avignon et les autres endroits situés sur les deux bords de cette rivière furent partagés entre les deux comtes. Juqu'alors on avait donné à la Provence indifféremment le titre de marquisat ou de comté; depuis 1125 on donna plus particulièrement la qualité de marquisat à la partie qu'obtint le comte de Toulouse, et celle de comté à la partie qui échut à celui de Barcelonne.

## SECTION III.

## Règne de Conrad III, 1138—1152.

Lothaire II étant mort sans héritier, son gendre, Election (Conrad III. Henri, duc de Bavière et de Saxe, pouvait se flatter que la couronne lui serait déférée; mais plusieurs circonstances se réunirent pour tromper son espoir. Le pape craignait l'élévation d'un prince qui, par la mort de son beau-père, était devenu maître de biens trèsconsidérables dans les Apennins, savoir des alleux de Mathilde et même, à ce qu'il paraît, du duché de Tuscie, fief de l'Empire; les Allemands craignaient encore plus la puissance d'un état qui, à deux duchés très-étendus, réunissait les biens des Guelses en Souabe, une partie de ceux des Billung, avec tous ceux des maisons de Supplinbourg, Nordheim et Brunswick, et qui pouvait se vanter que sa domination allait depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée. Ajoutons que Henri le Superbe n'était pas aimé, et qu'il s'éleva contre lui un conourrent à qui l'aménité de ses mœurs avait donné un ami zélé, actif et puissant. Cet antagoniste était Conrad de Hohenstausen, duc de Franconie; le même qui après la mort de l'empereur Henri V s'était arrogé le titre de roi d'Italie ' : son ami était Albéro, archevêque de Trèves. Ce prélat, dans l'intention de servir Conrad, se permit une action très-illégale. On était convenu de s'assembler à la Pentecôte à Mayence, pour nommer un roi; Albéro,

<sup>1</sup> Voyez p. 68 de ce vol.

craignant que la présence des Saxons et des Bavarois ne procurât la majorité à Henri le Superbe, profita de la vacance du siége de Mayence pendant laquelle il était le premier prélat d'Allemagne, pour devance le jour de l'élection; il convoqua les États de Souab et de Franconie à Coblence pour la fête de la chaire de S. Pierre 1, le 22 février 1138; là Conrad fut élu roi couronné le 6 mars à Aix-la-Chapelle par le légat de pape, parce que l'archevêque de Cologne à qui appartenait cette fonction, n'avait pas encore reçu le palliun Ce fut ainsi que la dignité royale parvint à la maison de Hohenstaufen qui la conserva, presque sans interruption, jusqu'en 1254.

Conrad convoqua à Bamberg pour la fête de Pent côte les États de Saxe et de Bavière, et en général ceux qui n'avaient pas pris part à son élection, pour lui rendre hommage. Quoique ces États eussent avec raison protesté contre une élection dont on les avait exclus, cep endant, à l'exception de Henri le Superbe, ils parurent tous et firent leur soumission. Sans doute l'estime générale qu'on avait pour Conrad les engagea à tant de modération. Sommé de comparaître à une seconde diète convoquée à Ratisbonne, Henri y parul le 29 juin 1138 et remit les joyaux de l'Empire qui étaient entre ses mains. On l'ajourna à Augsbourg, et il s'y rendit accompagné d'une suite nombreuse. On lui annonca alors que sa puissance était trop grande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Festum S. Petri epularum, Petri Stuhtfeyer. Les païens faisaient ce jour là de grands repas aux tombeaux de leurs parens; ce qu'ils appelaient caristia.

pour la tranquillité de l'Allemagne; qu'il devait renoncer à un de ces deux duchés, et que, comme Albert l'Ours formait des prétentions à celui de Saxe, le roi se réservait l'examen de cette affaire. Les prétentions d'Albert se fondaient sur ce qu'il était, aussi bien que Henri, petit-fils du dernier Billung; mais si sa naissance lui donnait droit à une partie de la succession allodiale, Henri V avait pu disposer librement, en faveur de Lothaire, et celui-ci en faveur du duc de Bavière, du duché de Saxe, comme sief échu à la couronne.

Cependant Conrad ne se croyant pas en sûreté à Les Guelfes Augsbourg, quitta secrètement cette ville et se rendit à Würzbourg, où il sit prononcer la destitution de Henri comme duc de Saxe. Arrivé à Goslar, en décembre 1138, il disposa de ce duché en faveur d'Albert l'Ours, margrave de Saxe ou de Brandebourg. Albert prit sur-le-champ possession de Lunebourg, Bardewyk, Brême, du comté de Holstein qui appartenait au duché de Saxe, mais Henri le Superbe l'en chassa promptement. Conrad regardant alors le duché de La maison Bavière comme devenu vacant par la félonie de Henri, duché de Biaen disposa en faveur de Léopold IV, margrave d'Autriche, son frère utérin. C'est là l'origine de cette longue lutte entre les Guelfes et les Gibelins, à laquelle on avait préludé sous le règne de Lothaire II : lutte qui influa essentiellement sur le sort de l'Allemagne et de l'Italie, et dont le souvenir s'est prolongé pendant plusieurs siècles après l'extinction de la famille des Hohenstausen, par les noms de deux factions, aux-

quelles l'une et l'autre maison étaient totalemen étrangères. L'étymologie du mot de Gibelins n'es pas très-certaine; on le regarde communément comm e la corruption italienne de Waiblingen, nom d'un chateau de la maison de Hohenstaufen.

Henri le Superbe étant mort le 20 octobre 1139, sa

veuve Gertrude, fille de l'empereur Lothaire II, se chargea de la tutèle de son fils Henri, surnommé par la suite le Lion. Les États de Saxe lui étaient tellement attachés, qu'ils chassèrent de nouveau Albert l'Ours, qui avait voulu prendre possession de son duché, et conservèrent celui-ci au jeune Henri. Le margrave Léopold eut un peu moins de peine à s'emparer de la Bavière; cependant Welf, frère de Henri le Superbe, auquel étaient échus les biens de la famille situés entre le Lech et le lac de Constance (Altorf, Memmingen, Ravensbourg), et qui est connu sous le nom de Welf VI d'Altorf, défendit courageusement les intérêts de son neveu. C'est pendant cette guerre que doit être arrivé un événement dont le souvenir s'est Siège de conservé dans la bouche du peuple. Conrad assiégeait le château de Weinsberg situé sur une montagne escarpée près de Heilbronn : c'était une possession des Guelses. Outré de la longue résistance des habitans, qui ne purent être réduits que par la famine, le roi décida que tous les habitans mâles seraient réduits en esclavage, mais il permit par la capitulation aux femmes de sortir en emportant autant de biens que chacune pourrait porter sur ses épaules. Alors on les vit descendre à la file, chacune d'elles chargée

son mari. Frédéric de Hohenstausen, neveu roi, voulait les empêcher de sauver ainsi les priamiers, mais Conrad, admirant leur courage, acrda un pardon général. Les ruines du château rtent aujourd'hui le nom de Weibertreue (fidélité » épouses).

Léopold IV que Conrad avait nommé duc de Ba-Henri le l'asomirgott, ière, étant mort le 18 octobre 1141 sans laisser d'en-duc de Ba-vière. ant, Conrad conféra ce duché au frère de Léopold, lequel, comme celui-ci, était son frère utérin. Il s'appelait Henri et porte dans l'histoire le surnom de Jasomirgott (Pardieu) d'un juron qu'il avait continuellement à la bouche. Pour assurer à Henri la possession tranquille de son duché, Conrad négocia un mariage entre ce prince et la veuve de Henri le Superbe; il fut célébré en 1142 à Francfort aux frais du roi. Le jeune Le margra-Henri le Lion, âgé de treize ans, renonça à la Bavière; delbourg demais le duché de Saxe lui resta. Pour indemniser charge. Albert l'Ours, son margraviat fut rendu indépendant du duché de Saxe, moyennant la grande charge héréditaire d'archichambellan que le roi y attacha. Elie stait proprement affectée au duché de Souabe, mais Conrad fit un troc avec son frère, en lui cédant la charge d'archigrand-maître qui appartenait à son duché le Franconie.

Bientôt les affaires d'Italie fixèrent l'attention séieuse de Conrad. La conduite du pape Innocent II l'empereur ui, au mépris des droits de l'Empire et des disposi- tinople. ions faites en 1136 conjointement avec Lothaire II,

<sup>1</sup> Voyez p. 72 de ce vol.

avait reconnu Roger II, roi des Deux-Siciles et sacrifié le prince de Capoue, paraissait exiger l'intervention de Conrad. Il chargea le prince de Capoue qui était venu implorer sa justice, d'aller comme ambassadeur à Constantinople, et d'y négocier une alliance contre Roger. L'alliance fut conclue avec Jean Comnène, et renouvelée en 1143 avec Manuel qui lui succéda. Ce prince épousa Berthe de Sulzbach, appelée Irène par les Grecs : elle était sœur de l'épouse de Conrad. Celui-ci se préparait à passer les Alpes, lorsque les nouvelles venues de Rome lui firent ajourner son voyage. Le ramas de populace qui habitait cette ville, avait cru qu'il suffisait de proclamer la république pour redevenir d'anciens Romains. En faisant revivre les noms de Sénat et dePeuple, les Romains se crurent libres. Leur exaltation ne les empêcha pourtant pas de sentir qu'à la longue ils ne résisteraient pas aux Normands, alliés du pape; et ils cherchèrent ailleurs un appui. Conrad III leur parut l'homme dont ils pouvaient attendre un secours efficace. Ils lui écrivirent que tout ce qu'ils avaient fait , n'avait d'autre mobile que leur fidélité et leur attachement pour sa personne; que leur seul but était de rétablir l'empire romain sur le pied où il avait été sous Constantin le Grand et sous Justinien qui avait régné sur le monde par le sénat et le peuple de Rome. Par cette raison ils avaient, disaient-ils, rétabli le sénat et démoli les forteresses et les maisons des grands. Ils priaient Conrad de venir achever leur ouvrage et établir sa résidence à Rome, capitale du monde d'où, libre de la domina-

Expédition de Conrad en Italie. n des prêtres, il gouvernerait avec sécurité l'Italie l'Allemagne.

On dit que Conrad balança sur le parti qu'il devait endre; considérant cependant la légèreté et la perlie du peuple qui lui offrait le trône du monde il se sclara pour le pape; mais les préparatifs de la croide, à laquelle S. Bernard l'engagea de prendre part, sobablement pour l'empêcher de se mêler des affaires Italie, ne lui permirent pas de reconduire Eugène III Rome.

Avant de partir pour la Terre-sainte Conrad III fit de Conrad ommer en 1147 roi son fils ainé, Henri: il fut couniné à Aix-la-Chapelle, et gouverna pendant l'abmece de son père, sous la direction de l'archevêque Mayence et de Wibald, abbé de Stavelo, princial ministre de Conrad. Pendant l'absence de ce ince qui dura deux ans, la plus grande tranquillité gna en Allemagne. Après son retour, Welf d'Aleff qui avait aussi été en Palestine, recommença la terre; mais battu à Nordlingue par le jeune roi, il tsa paix, en 1150. Henri mourut la même année, inéralement regretté.

Conrad résolut de marcher avec toutes les forces

1 Ils résumèrent leur proposition dans les vers suivans :

Rex valeat, quidquid cupit obtineat, super hostes Imperium teneat, Romæ sedeat, regat orbem Princeps terrarum, ceu fecit Justinianus, Cæsaris accipiat Cæsar, quæ sunt sna Præsul Ut Christus jussit Petro solvente tributum.

Voyez vol. III, p. 343.

б

de l'Empire contre Roger, roi des Deux-Siciles, mais une maladie qui le surprit à Bamberg, termina ses projets et sa vie, le 15 février 1152. Il était âgé de cinquante-huit ans, et laissait un fils, enfant de sept ans, nommé Frédéric de Rothenbourg.

En mourant il remit les joyaux de la couronne à son neveu Frédéric, duc de Souabe, après lui avoir fait promettre que s'il était élu roi d'Allemagne, il céderait son duché au jeune Frédéric de Rothenbourg.

## SECTION IV.

Première partie du règne de Frédéric I:" Barberousse, 1152 — 1177.

Comme Conrad avait convoqué une diète à Bamberg, les princes qui s'étaient mis en route pour s'y rendre, allèrent à Francfort pour tenir une diète d'élection. De même qu'en 1138, les principaux d'entre eux tinrent une délibération préliminaire. Toutes leurs voix et toutes celles de la multitude se prononcèrent en faveur de Frédéric de Hohenstaufen, qui en 1147 avait succédé à son père, Frédéric le Louche, dans le duché de Souabe et d'Alsace, et était le troisième duc de la maison de Hohenstaufen. Son élection eut lieu le 8 mars 1152. Trois jours après, il sut couronné à Aix-la-Chapelle. Il était alors dans sa trente-unième année.

Frédéric I. er fut un des plus grands princes du caractère de moyen âge. Sa fermeté, sa prudence et sa bravoure étaient éprouvées : aucun empereur après lui n'a joui d'une plus grande autorité en Allemagne et en Italie. Dès sa première diète, qu'il tint à Mersebourg en 1152, il donna une preuve de son désir de rétablir et d'étendre même le pouvoir impérial. Suénon III et suénon m Canut V se disputaient depuis 1147 le trône de Dane-mage à l'empereur du mark; Canut, chassé par son rival, avait réclamé l'as-royaume de Danemark. sistance de Conrad III, qui laissa cette affaire à terminer à son successeur. Celui-ci invita Suénon qu'il avait acciennement connu, à venir à Mersebourg. Le

roi de Danemark y vint, et se laissa engager par Frédéric à accepter sa couronne des mains de son hôte et à lui en rendre hommage; mais revenu chez lúi il annula cet arrangement comme l'effet de la violence.

État de l'Italic.

L'Italie fixa principalement l'attention de Frédéric I. « L'état politique de ce royaume se trouvait dans la plus grande confusion. Les villes de la Lombardie, anciennement gouvernées au nom du souverain, par des ducs, des comtes et des évêques, profitant de l'absence des rois et de leurs brouilleries avec les papes, s'étaient arrogé une indépendance presque absolue; les richesses et la puissance qu'elles avaient acquises par leur industrie et leur commerce, leur fournissaient les moyens de la soutenir. Les droits du monarque en Italie n'avaient jamais été clairement déterminés; et rarement ils avaient été exercés dans leur plénitude. Les villes, enhardies par cette circonstance, disputaient sur ces droits mêmes et les réduisaient presque à rien. Le fanatisme de la liberté et du républicanisme s'était emparé de toutes les têtes; il avait inspiré aux bourgeois des villes un courage militaire porté jusqu'à l'exaltation; la religion lui donnait son appui; car les papes encourageaient toutes les entreprises dirigées contre des princes excommuniés. La noblesse n'était pas en état de contrebalancer la tendance démocratique, et les rois étaient trop éloignés pour faire valoir leur autorité. Toute la Lombardie aurait fini par se dissoudre en une foule de petites républiques, si les factions qui s'élevèrent dans les villes aussitôt qu'elles se crurent libres, et les jalousies qui les divisaient et

les armaient perpétuellement les unes contre les autres, leur avaient permis de prendre une certaine consistance. Chacune de ces petites républiques ne trouvait de prix à la liberté qu'autant qu'elle lui donnait les moyens de subjuguer ses voisines. La ville de Milan surtout se crut appelée par sa richesse, et par le courage guerrier qui animait sa nombreuse population, à renouveler au milieu de la Lombardie l'exemple de l'ancienne Rome préludant, par la conquête du Latium, à celle de l'Italie et finissant par s'arroger enfin l'empire du monde. Lodi et Côme avaient déjà succombé à l'ambition des Milanais: Pavie et Crémone luttaient encore. Frédéric I.er qui de son côté, imbu des idées exagérées sur les prérogatives des empereurs romains que la renaissance du droit Justinien avait mises en vogue, et regardant comme usurpation le moindre privilége dont ces villes jouissaient, conçut le plan de rétablir la puissance royale dans la plénitude de ses droits: jeune et plein de courage, il se sentait les forces nécessaires pour achever une pareille entreprise qui devait illustrer son règne.

Avant d'aller en Italie, Frédéric I. 1 jugea nécessaire Frédé de terminer l'affaire des Guelfes, tant pour ne pas avec He. laisser derrière lui un germe de discorde d'où pendant son absence pouvait naître une guerre civile, que parce qu'il avait besoin, pour cette expédition même, de la coopération des deux parties intéressées dans ces débats, savoir de Henri le Lion, duc de Saxe, et de Henri le Jasomirgott, duc de Bavière. Personne n'était plus propre à les réconcilier, que Frédéric qui

était parent de tous les deux. Il est vrai que la mère de Henri le Lion; lorsqu'elle épousa en secondes noces Henri le Jasomirgott, avait engagé son fils encore mineur à renoncer à ses prétentions sur le duché de ·Bavière; mais dès sa majorité ce prince avait protesté contre cette renonciation; et la spoliation qu'il avait éprouvée, quoique conseillée par la politique, était trop injuste pour laisser croire qu'il y consentît jamais. Il n'existe en politique aussi bien qu'en morale, qu'un seul moyen de faire cesser à jamais les suites d'une injustice; c'est de la réparer le plus promptement possible, ou, s'il y a moyen, d'indemniser la partie lésée. Frédéric I. er résolut d'établir la diète juge du différend entre son cousin germain et son oncle : il les cita l'un et l'autre à plusieurs assemblées tenues en 1152 et 1153; mais Henri le Jasomirgott n'ayant comparu à aucune, le roi voulut enfin que la diète de Goslar convoquée en 1154 prononçât par défaut; elle jugea que la Bavière devait être restituée au duc de Saxe. Le temps ne permit pas de mettre cette sentence à exécution; mais Henri le Lion, satisfait de voir son droit reconnu, se joignit à Frédéric I. ex pour l'expédition d'Italie. Ce dernier promit à Welf VI, oncle de Henri le Lion, de l'investir des terres de la comtesse Mathilde en Italie, et lui donna, pour en jouir sa vie durant seulement, l'avoirie (die Voigtey) de la ville d'Augsbourg.

Première pédition de dedici I cn bre avec une armée nombreuse, et arriva en novembre dans la plaine de Roncale où il écouta les griess réci-

proques des différentes factions. Les Milanais se donnèrent de grands mouvemens pour faire reconnaître leur domination sur Côme et Lodi, et les Pavesans pour obtenir l'appui de Frédéric contre les prétentions des Milanais. Il résolut ensuite de se rendre à Novare, et demanda des guides aux consuls de Milan. On le conduisit à travers une route entre Milan et Pavie que la guerre avait dévastée et où son armée ne trouva pas de vivres; Frédéric accusa la mauvaise foi des Milanais de la pénurie qu'elle souffrit. Les villes de Chieri et d'Asti contre lesquelles le margrave ou marquis de Montserrat avait porté plainte, et qu'à l'approche des Allemands leurs habitans avaient quittées, furent pillées et ensuite incendiées. Tortone, alliée de Milan, ferma ses portes qu'elle ouvrit après une désense de deux mois par capitulation; les habitans curent la permission de sortir avec autant d'effets qu'ils pourraient emporter sur leurs épaules en une scule fois; après quoi la ville fut détruite. Les habitans de Pavie, satisfaits de la punition de leurs ennemis, reçurent Frédérie en triomphe dans leurs murs, le traitèrent pendant trois jours, lui et son armée, et l'invitèrent à se saire couronner roi d'Italie par leur évêque. Cette cérémonie cut lieu au commencement du mois de mai 1155.

Frédéric se mit immédiatement après en route pour Rome. Le simulacre de république romaine existait toujours. Dans l'ignorance où l'on était encore pour qui, du pape ou des Romains, Frédéric se déclarerait, Adrien IV se retira d'abord à Castellana; mais le roi

lui ayant donné une preuve de ses bonnes dispositions, en lui livrant Arnold de Bresse qui, sorti de Rome, était tombé entre les mains du comte de Campanie, Adrien IV vint le voir dans son camp de Sutri. Frédéric alla à la rencontre du saint-père, mais au lieu de lui tenir l'étrier, comme le pape s'y attendait, il lui donna la main pour le conduire dans sa tente. Le pape se plaignit de ce manque de respect pour S. Pierre, et refusa de donner au roi le baiser de paix. Après une longue contestation sur les anciennes formalités qui pouvaient servir de guide 1, Frédéric à qui quelques personnes de sa suite assurèrent que Lothaire II avait observé la même étiquette en abordant Innocent II, céda sur ce point. Les deux souverains se rendireut ensemble à Rome.

En route Frédéric reçut une ambassade de la république romaine : elle venait au-devant de lui pour traiter des conditions sous lesquelles on le recevrait dans l'enceinte des murs de la ville. Les députés lui dirent que les forces invincibles de Rome, après avoir sommeillé long-temps, s'étaient enfin réveillées de leur léthargie, et que le sénat et les chevaliers, les tribuns et le Capitole existaient de nouveau. Ils demandèrent que Frédéric reconnût leurs anciennes coutumes et leurs nouvelles institutions; qu'il leur promit 5000 livres d'argent, pour subvenir aux frais que leur causerait son couronnement, et qu'il jurât l'observation de ces conditions. « Je ne puis assez m'étonner, c'est ainsi que Frédéric interrompit les orateurs, de ne rien

<sup>1</sup> Sur les précèdens, comme on dit aujourd'hui.

trouver dans vos discours de cette sagesse pour laquelle vos ancêtres étaient fameux; je n'y trouve que l'absurde pathos d'une folle présomption. En vain exaltez-vous l'ancienne dignité et splendeur de Rome; - avec ses vertus, sa domination a passé aux Allemands. Des rois germaniques vous gouvernent; des princes germaniques délibèrent pour vous; des chevaliers allemands combattent pour vous. Je ne viens pas recevoir de vous des faveurs, je viens vous sauver de vos discordes; c'est un heureux qui vient chez des 'misérables, un fort chez les faibles, un courageux chez des hommes énervés. » Les ambassadeurs partirent avec cette réponse; il n'était guères probable qu'elle dût inspirer du courage à ces nouveaux Brutus; Frédéric toutesois, par une sage désiance et de concert avec le pape, fit entrer pendant la nuit 1000 hommes dans la ville, pour occuper la ville Léonine 1 et le Vatican. Frédéric y entra lui-même le 18 juin 1155, y Frédéric reçoit la ce recut la couronne impériale et quitta le même jour la ronne imp ville pour rester dans son camp. Les Romains le poursuivirent aussitôt et lui livrèrent une bataille, qui dura depuis quatre heures du soir jusqu'à la nuit. Ils furent repoussés avec une grande perte. Henri le Lion se distingua beaucoup dans cette journée.

Frédéric avait grande envie de mettre fin à la république romaine et de faire valoir les droits de l'Empire sur la Pouille, mais les maladies que la chaleur engendra dans son armée découragèrent ses vassaux dont le temps de service était expiré. L'empereur se

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez vol. 11, p. 473.

mit en retraite, après avoir châtié la ville de Spolète, qui avait donné lieu à des plaintes.

La haine extrême des Italiens pour tout ce qui était étranger, avait tellement exalté leur courage qu'il aurait peut-être produit des prodiges, sans une passion plus forte encore qui les dominait : c'était la haine qu'ils ressentaient les uns pour les autres. Ce manque de concorde paralysait leur force et donnait à leur patriotisme et à leur enthousiasme républicain un caractère d'astuce et de déloyauté, qui ne permit pas de prendre de l'intérêt aux efforts qu'ils faisaient pour recouvrer une liberté dont les hommes énervés ne sont pas susceptibles. Pour que l'armée impériale ne traversat pas leur ville, les Véronais lui avaient fait bâtir ailleurs un pont sur l'Adige. Ils avaient préparé des moyens pour le rompre lorsque l'armée le passerait; un incident fit manquer ce complot. Ils dressèrent ensuite des embûches à l'armée fatiguée, et elle ne put traverser en sûreté les Alpes que parce que tous les projets de la faction républicaine étaient découverts à l'empereur par le parti opposé. Otton de Wittelsbach, à la tête de 200 hommes, en escaladant les rochers, tourna un des corps placés dans les défilés qui conduisent de Vérone à Trente, et l'attaqua à l'improviste : les prisonniers qu'il fit furent tous pendus, à l'exception d'un seul qu'on avait réservé pour rendre ce service à ses camarades.

La Bavière e t rendue à Henri le Lion.

Après son retour en Allemagne Frédéric I. er n'eut rien de plus à cœur que de terminer la contestation dont la Bavière était l'objet. Il réussit ensin à obtenir e consentement de Henri le Jasomirgott à un arrancement, en vertu duquel le duché de Bavière sut endu au Guelse Henri le Lion, de manière cepenlant que le pays au-dessus de l'Ens, c'est-à-dire la Origine du daché d'Au-Laute-Autriche, qui jusqu'alors avait fait partie du triche, 1156. luché de Bavière, en fut détaché, pour être réuni à a Marche d'Autriche, et être possédé à titre de duché mtièrement indépendant de la Bavière, par Henri l'asomirgott et ses descendans mâles et femelles. Cet arrangement est du 8 septembre 1156; neuf jours d'Antriche. après, l'empereur, de l'avis des princes, accorda au aouveau duc d'Autriche un privilége, par lequel il lui conférait des prérogatives telles qu'aucun autre prince d'Empire n'en a jamais possédé; ce privilège donnait entre autres au duc le droit de disposer du duché à l'extinction des héritiers mâles et femelles. Henri Jasomirgott établit sa résidence à Vienne.

Bientôt après, nous trouvons l'empereur Frédéric tenant une diète à Worms. Il y punit Arnold, archevêque de Mayence, et Hermann de Stahleck, comte Palatin du Rhin, qui depuis long-temps troublaient la tranquillité publique et dévastaient les contrées rhémenes pour une querelle particulière. Le comte Palatin fut destitué, et avec dix autres comtes, ses adhérens, condamné à porter sur ses épaules un chien à la distance d'un mille: cette punition ridicule fut remise à l'archevêque, par respect pour son âge et pour la dignité dont il était revêtu. Frédéric disposa du comté Palatin du Rhin en saveur de Conrad, son frère cadet.

De Worms Frédéric descendit le long du Rhin et Pologne, 1134

détruisit une quantité de châteaux dont les possesseurs avaient coutume d'infester les grandes routes et de piller les voyageurs. Il termina ensuite un grand nombre de constestations à Munster, Halberstadt, Würzbourg, Ratisbonne et Constance. En 1156 il tint à Würzbourg une diète où la guerre fut résolue contre Boleslas IV, duc de Pologne, qui, ayant chassé son frère Wladislas II, refusait de rendre hommage à l'empereur. Au mois d'août de l'année suivante Frédéric, à la tête d'une armée, envahit la Pologne-et força Boleslas de jurer qu'en s'élevant contre son frère il n'avait pas voulu rompre le lien vassalitique qui attachait la Pologne à l'empire germanique. Il promit de payer à l'empereur 2000 marcs d'argent, aux princes 1000, aux officiers de la cour 200, et à l'impératrice 20 marcs d'or; d'accompagner l'empereur dans sa prochaine expédition en Italie, et de comparaître à Noël à Mersebourg pour faire juger son différend avec Wladislas. Il donna en même temps des otages pour l'exécution de tous ces engagemens. Il n'en tint aucun, et l'empereur se serait peut-être vu forcé à une autre campagne en Pologne, sans un arangement que Wladislas II, roi de Bohème, qui s'était interposé entre les prétendans, fit signer en 1160, après la mort du duc Wladislas. Boleslas IV conserva la Pologne, dont la Silésie fut détachée en faveur des fils de Wladislas. Ces princes devinrent la souche de tous les ducs Piasts qui ont régné en Silésie sous les titres de ducs de Breslau, de Liegnitz, Brieg et Wohlau; de Schweid nitz, Jauer et Munsterberg; de Glogau et Sagan;

Origine des ducs de Silésie. d'Oppeln; d'Oels; de Teschen, Ratibor et Cosel; d'Auschwitz et Zator.

Frédéric Barberousse brûlait d'envie de réparer Brouillerie l'échec que sa gloire avait souffert par le peu de succès Adrien IV. de sa première expédition d'Italie, et de venger les injures qu'il avait reçues depuis son retour. Il n'avait pas encore passé les Alpes que les Milanais s'étaient empressés de rétablir les murs de Tortone qu'il avait vouée à rester éternellement déserte. Résolus de punir tous ceux qui avaient fait cause commune avec le monarque, ou, comme ils disaient, avec l'oppresseur, ces fiers républicains firent la guerre au margrave de Montferrat, aux villes de Pavie, Novare et Crémone, et contractèrent des alliances avec Bresse et Plaisance: toute la Lombardie prit un aspect hostile.

Adrien IV aussi avait donné à l'empereur plus d'un -sujet de mécontentement. Frédéric I. er avait montré si envertement l'intention de rétablir l'autorité impériale en Italie, que le pape en devait nécessairement con-. cevoir des craintes pour le maintien de son indépendance politique qui était intimement liée avec sa qualité de chef de l'église. On pouvait prévoir que, revenant à la politique de Grégoire VII, il voudrait opposer aux empereurs un contrepoids dans la puissance des Normands. Mais à l'époque de la première expédition de Frédéric I. er en Italie, Adrien espérant tirer mantage, pour l'agrandissement de l'État ecclésiastique, de la disposition où il voyait l'empereur de aire la guerre à Guillaume I.'z, roi de Sicile, avait Pris les armes contre ce vassal qu'il traitait de félon;

après le départ de l'empereur, il avait été forcé de conclure la paix avec Guillaume et de lui accorder l'investiture de ses états.

Cette paix qui déplut à Frédéric, occasiona entre lui et le pape un commencement de refroidissement qui faillit devenir une brouillerie ouverte, par une lettre d'Adrien IV que l'empereur, à Besançon où il avait convoqué une diète, recut de deux légats, dont l'un, le cardinal Roland Bandinello, fut ensuite pape sous le nom d'Alexandre III. La lettre avait pour objet de se plaindre de ce que l'évêque de Lund en Scanie, revenant de Rome et traversant la Bourgogne, avait été arrêté par des brigands et que Frédéric ne s'empressait pas de le délivrer. Elle renfermait une phrase à double sens. Après avoir rappelé à l'empereur l'accueil gracieux qu'il avait reçu de la part du pape, et la bienveillance que celui-ci avait témoignée en le couronnant, Adrien IV ajoutait: « Nous ne nous repentons pas d'avoir pleinement répondu à tes désirs; nous aurions même éprouvé une grande joie s'il avait été possible que ton Excellence ( c'était le titre qu'on donnait alors à l'empereur) reçût de nos mains de plus grands bienfaits encore. » Le terme de bienfait (beneficium, bénéfice) dont le pape se servait, était ordinairement employé pour fief; il choqua vivement la fierté de l'empereur et de tous les princes présens à Besançon, et l'arrogance pontificale fut hautement blâmée. Le cardinal Roland ayant eu l'imprudence de dire: « Si l'empereur ne tient pas l'Empire du pape, de qui le tient-il donc? » le comte Palatin de Bavière,

Otton de Wittelsbach, fit mine de vouloir lui fendre la tête avec le glaive de l'Empire qu'en vertu de sa charge il portait à la main. L'empereur le retint, mais il ordonna aux légats de quitter sur-le-champ Besancon. leur défendant de visiter en route ni un évêque, ni un couvent. C'était leur enlever les principaux émolumens de leur ambassade; car les légats du pape avaient coutame de visiter les fondations près desquelles ils passaient, de s'y faire régaler pendant quelques jours et d'y recevoir de riches présens.

L'empereur publia une circulaire où, après avoir raconté ce qui s'était passé, il voua la prétention du pape et la conduite de ses légats à l'indignation publique. Adrien, de son côté, se plaignit de la conduite de l'empereur, dans une lettre qu'il adressa aux svêques d'Allemagne; mais ces prélats lui répondirent lans un ton fort soumis, qu'ils lui conseillaient de céparer la faute qu'il avait commise, et d'appaiser l'empereur par des excuses. Adrien IV suivit ce conwil; il envoya en Allemagne deux autres légats plus modérés, porteurs d'une lettre dans laquelle il protesta n'avoir voulu parler dans sa première que de choses bienfaites, dans le sens que la Bible donnait au mot de beneficium.

Avant de retourner en Italie où l'appelait le désir L'emperen confère la di de la vengeance, Frédéric tint encore quelques diètes gnité royale : h Worms, à Ratisbonne et à Augsbourg. Dans une bême, 1158: de ces assemblées on examina les plaintes de plusieurs villes sur la quantité de péages que les princes avaient arbitrairement établis sur le Mein; tous les péages

entre Bamberg et Mayence furent abolis, excepté ceux de Francfort, d'Aschaffenbourg et du couvent de Neuenstadt; encore les deux derniers ne devaientils exister que pendant quinze jours chaque année, et à un taux fixé par un tarif convenú. Dans une autre diète Frédéric I. er conféra la dignité royale à Wladislas II. duc de Bohème, et le couronna le 11 janvier 1158. Il lui abandonna le tribut que les ducs de Pologne et de Silésie payaient à l'Empire. A la troisième diète, des ambassadeurs de Waldemar I.er roi de Danemark, vinrent demander la confirmation de ce roi, ou, selon des auteurs danois, un corps auxiliaire contre les Vénèdes. Ce qui est certain, c'est. que l'empereur requit le roi de Danemark de se présenter, quarante jours après son retour d'Italie, pour prendre l'investiture de ses états.

Seconde expédition de Frédéric I en Italic.

Au mois de juin 1158 Frédéric I. er se mit en marche, accompagné de Henri le Lion, du nouveau roi de Bohème, et d'un grand nombre de princes. Arrivé aux environs de Bresse, il tint au milieu de son camp une espèce de diète où il publia, sous le titre de paix du prince, un règlement de discipline ayant pour but principal de prévenir les querelles et les défis parmi les chevaliers de sa suite. Les Milanais cités à comparaître à cette diète, envoyèrent des députés et offrirent en guise de rançon ou d'amende une somme d'argent que l'empereur refusa. Ils furent déclarés ennemis de l'Empire et l'armée marcha contre eux. Chemin faisant Frédéric I. er assigna aux Lodésans un emplacement pour bâtir une nouvelle ville à la place

de l'ancienne Lodi que les Milanais avaient détruite. Le 8 août il commença à cerner Milan. Les habitans Réduction de Milan. firent quelques sorties courageuses, mais la famine les força bientôt à demander grâce. Sous la médiation du roi de Bohème il fut conclu une capitulation aux conditions suivantes : les Milanais s'obligèrent à rendre la liberté aux villes de Côme et de Lodi, à prêter serment de fidélité à l'empereur; à lui bâtir un palais à leurs frais; à lui payer en trois termes, mais dans l'année, 9000 marcs d'argent (490,000 francs), pour lesquels ils devaient donner 300 otages; enfin ils renoncèrent à tous les droits régaliens ou de souveraineté qu'ils avaient usurpés. L'empereur leur accorda le droit d'élire leurs consuls, mais il exigea que les consuls lui prêtassent serment de fidélité. Il promit de ne pas faire entrer l'armée dans la ville.

Pour prêter hommage à l'empereur, l'archevêque et le clergé se rendirent nu-pieds à un endroit situé à deux lieues de la ville, où l'on avait dressé un trône très-élevé pour l'empereur; ils étaient suivis des consuls et de la noblesse, également déchaussés et dépouillés de leurs manteaux, à la place desquels ils portaient sur leur nuque des épées nues, enfin de tout le peuple ayant la corde au col. La ville de Gênes fut aussi forcée de se soumettre, de raser ses fortifica-

Après avoir affermi son autorité dans toute la Lom-de Roncale bardie, le roi crut que le moment était venu de tracer 1158. avec précision le cercle de l'autorité impériale en Italie et de déterminer ce qui constituait véritablement les

tions et de payer 1000 marcs d'argent.

droits de souveraineté. Dans cette vue il convoqua une diète aux champs de Roncale, et y appela quatre eélèbres docteurs en droit, disciples d'Irnerius, savoir Bulgarus de Bologne, Martino Gosia de Crémone, Hugues et Jacques, tous les deux surnommés di Porta Ravegnana (Ugo et Jacobus de Porta Ravennate), tous les deux de Bologne 1. Réunis aux juges des villes de la Lombardie, ces jurisconsultes prononcèrent que tous les droits régaliens appartenaient à l'empereur et comprenaient les duchés, marquisats et comtés, la nomination des consuls, le droit de battre monnoie, les péages, le fodrum ou droit d'exiger des vassaux et des villes une contribution en argent et l'approvisionnement pour l'empereur pendant son séjour en Italie, les ponts et les moulins, les pêches et en général l'usage des fleuves et des rivières; le droit d'exiger une capitation et d'imposer les terres.

Cette décision, appuyée d'une armée formidable, n'éprouva pas de résistance. L'archevêque et les consuls de Milan donnèrent l'exemple de la soumission; il fut suivi par tous les vassaux et par toutes les villes de la Lombardie. Frédéric I. ex confirma cependant la possession des droits régaliens à tous ceux qui pouvaient en avoir acquis quelques-uns d'une manière légitime. Il publia en même temps plusieurs régle-

Bulgarus os aureum, Martinus copia legum, Hugo fons legum, Jacobus id quod ego. Le dernier fut en conséquence nommé.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On connaît ce distique, par lequel Irnerius répondit à ses élèves qui l'exhortèrent à désigner son successeur :

mens très-sages sur les fiefs et sur le maintien de la paix publique, et l'Italie aurait vraisemblablement été plus heureuse en maintenant ces ordonnances qu'en courant après un fantôme de liberté qui, après avoir fait répandre des torrens de sang, la livra au plus cruel despotisme. Frédéric conféra aussi en 1158 à Welf VI Frédéric à d'Altorf, frère de Henri le Superbe, qui possédait les fiefs de la biens de l'ancienne maison de Guelfe en Souabe, les thible. fiefs de la comtesse Mathilde en Tuscie, sur lesquels il formait des prétentions, à cause de la donation que Mathilde avait faite à Welf V, son époux '.

Le pape sut très-esfrayé des décrets de la diète de Roncale, principalement lorsque les officiers impériaux demandèrent le fodrum dans des districts saisant partie de l'État ecclésiastique. Il en résulta une correspondance très-animée et souvent amère entre les deux souverains, dont une partie s'est conservée. L'empereur exhorta le pape à se conformer à l'exemple de Jésus-Christ qui avait ordonné de payer tribut à César pour lui-même et pour S. Pierre. Comme Adrien IV affectait de tutoyer l'empereur dans ses lettres, tandis que ses prédécesseurs lui avaient toujours adressé la parole à la seconde personne du pluriel. Frédéric I. " ordonna de suivre le même protocele dans les siennes, et de faire toujours mettre son nom avant celui du souverain pontifie. Le pape s'étant plaint de cette forme insolite (il se servit du terme d'insolentia) l'empereur dans sa réponse dit : « Nous tenons de nos ancêtres la dignité impériale et la cou-

<sup>1</sup> Voyez vol. III, p. 233.

ronne. Du temps de Constantin le Grand les papes ne jouissaient d'aucun droit régalien; si vous en posédez, vous les devez à la générosité des empereurs. C'est pour cela qu'à l'exemple des anciens empereurs nous mettons notre nom avant le vôtre. Les évêques qui se sont mis en possession de nos droits régaliens, doivent nous prêter l'hommage vassalitique ou nous rendre notre bien. Nous avons défendu de laisser entrer vos cardinaux dans les églises ( c'était un des griefs du pape ) parce que nous avons reconnu qu'ils sont moins des prédicateurs, que des pillards, moins des pacificateurs, que des accapareurs, moins des réformateurs des mœurs, que des adorateurs de l'or.» Il termina la lettre où se trouve ce passage par ces mots: « Nous n'avons pas cru devoir vous céler tout cela, parce que nous avons vu que le monstre de l'orgueil s'est élevé jusqu'au siége de S. Pierre. »

La ville de Milan est mise au bau de l'Empire.

L'empereur passa l'hiver à Albe sur le Tanaro où il reçut les ambassadeurs d'Angleterre, de France et d'Hongrie, qui réclamaient son intervention pour divers objets. Il avait renvoyé, avant la fin de l'année, les troupes féodales dont se composait son armée; ce qui se passa au commencement de l'année 1159 l'engagea à les rappeler. Les Milanais reçurent à coup de pierres les commissaires que Frédéric avait envoyés dans leurs murs pour y exécuter les décrets de Roncale, et il apprit avec certitude que le pape venait de conclure une étroite alliance tant avec cette ville qu'avec les Normands. Une diète tenue par l'empereur mit la ville de Milan au ban de l'Empire, et Frédéric I. er fut

si courroucé contre les habitans qu'il jura de ne pas mettre la couronne sur sa tête qu'il ne les eût punis. Les Milanais recommencèrent les hostilités, et on les accuse d'avoir fait des tentatives pour se débarrasser par un assassinat de leur puissant ennemi. L'impéra- Dostructrice Béatrix de Bourgogne, Henri le Lion et d'autres 1160. princes lui ayant amené des renforts en 1159, il assiégea Crême, alliée de Milan, qui se défendit jusqu'au 27 janvier 1160, et fut détruite de fond en comble.

Pendant ce siége Frédéric recut la nouvelle de la mort du pape, décédé le 1 septembre 1159 au moment où il allait jeter le masque et excommunier Frédéric; il apprit en même temps l'élection schismatique qui avait eu lieu à Rome; le parti normand ayant élu pape ce même cardinal Roland qui s'était conduit avec tant de passion à Besançon, et qui prit le nom d'Alexandre III; tandis que de son côté le parti impérial qui se trouvait en minorité avait élu le cardinal Octavien de la maison des comtes de Tusculum ou Frascati, qui prit le nom de Victor III. L'empereur Frédéric I." convoqua au mois de février 1160 un concile à Pise pour prononcer sur le schisme; Alexandre III ayant refusé d'y comparaître, le concile, composé d'évêques italiens et allemands, déclara Victor III pape légitime; Alexandre excommunia l'empereur et Victor III, mais ne pouvant se maintenir en Italie, il passa vers la fin de 1161 en France, où il s'était fait reconnaître.

Frédéric I. r eut beaucoup de peine à venir à bout Destruc-tion de Mil des Milanais, attendu qu'à la fin de chaque été il se 1162. voyait obligé de renvoyer la meilleure partie de ses

troupes, tant parce que le temps de leur service expirait, que par la difficulté presque absolue de les nourrir dans un pays dévasté. Peu de guerres ont été faites avec plus d'acharnement. Pour se venger des cruautés commises par les Milanais, les Allemands avaient coutume de pendre la plus grande partie de leurs prisonniers. Tous ceux qui se laissaient attraper amenant des vivres aux rebelles étaient punis de la perte de la main droite. Enfin les assiégés, réduits à l'extrémité, demandèrent à capituler; mais l'empereur insista à exiger qu'ils se rendissent à discrétion. Le 1 mars 1162, les consuls et les principaux nobles comparurent à Pavie avec le même humble costume dans lequel ils s'étaient montrés quatre ans plus tôt, se reconnurent coupables du crime de lèse-majesté et implorèrent la clémence de l'empereur. Quelques jours après, le reste des citoyens vint à Lodi, nupieds et la corde au cou; ils présentèrent à l'empereur les cless de leur ville et leurs bannières. L'empereur renvoya la punition des coupables à une diète qui fut convoquée à Pavie. La sentence qu'il prononça dans cette ville leur faisait grâce de la vie, mais ordonnait que Milan serait démolie de fond en comble. D'après la plupart des historiens et l'opinion commune, ce jugement sévère fut exécuté. On laissa aux habitans huit jours pour emporter leurs effets les plus nécessaires et chercher un abri; après quoi la ville sut détruite, et l'on passa la charrue sur son sol. S'il faut en croire d'autres écrivains, la démolition ne s'étendit que sur les fortifications. Il est difficile en effet de croire qu'on

ait pu démolir en peu de temps les maisons d'une ville si vaste, au point de ne pas en laisser de traces. Au reste les habitans de Pavie, Crémone et Lodi montrèrent une grande activité en coopérant à la destruction des murs de leurs ennemis. Le sort de Milan répandit une telle consternation que ses alliées, les villes de Bresse, Plaisance et Bologne, se soumirent volontairement, payèrent des amendes considérables, rasèrent leurs fortifications et s'engagèrent à recevoir le podestà ou gouverneur que l'empereur leur enverrait.

L'exemple de sévérité que l'empereur venait de Troisièm donner, aurait pu produire à la longue un effet salu- d'Italie, 11 taire, s'il eût été suivi d'un gouvernement juste; mais grâce aux vexations et aux actes de violence que les gouverneurs impériaux se permirent, on n'y vit qu'un effet du despotisme le plus révoltant. Ces excès, quoique vraisemblablement commis contre la volonté de Frédéric Ler, exaspérèrent tellement les Lombards. que les villes de la Marche Véronèse, c'est-à-dire Padoue, Vérone, Vicence et Trévise formèrent une confédération pour recouvrer leur liberté. Frédéric I.er qui en 1163 était venu pour la troisième fois en Italie. mais sans armée, ramassa quelques troupes et marcha contre les confédérés, mais il fut obligé, pour la première fois de sa vie, de se retirer. Bientôt après, la mort de Victor III qui eut lieu à Lucques le 22 avril 1164, offrit à ce prince une occasion savorable pour se réconcilier avec Alexandre III, mais Frédéric la laissa échapper par la faute de Renauld de Dassel,

archevêque de Cologne et son chancelier : ce prélat, au lieu d'attendre les ordres de l'empereur, s'était empressé de faire nommer un autre antipape. C'était Pascal III, que Frédéric se vit obligé de soutenir pour ne pas compromettre son autorité.

uge d'Arest nomi de Sar-, 1161.

Avant de retourner en Allemagne, Frédéric eut le plaisir de créer un nouveau royaume. La république de Pise avant, dans le onzième siècle, enlevé aux Arabes l'île de Sardaigne, l'avait distribuée en seigneuries et conféré celle-ci comme fiefs à des seigneurs pisans, qui portaient le titre modeste de Juges. Ces vassaux de la république s'étaient rendus indépendans à l'aide des Génois, ennemis invétérés des Pisans. Quatre d'entre eux s'étaient finalement partagé toute la souveraineté de l'île. Le plus puissant de ces seigneurs, Barison, juge d'Arboréa, obtint, probablement par un faux exposé des faits, que l'empereur le nommât le 3 août 1164 roi de Sardaigne; Barison lui fit hommage de son royaume et promit de lui payer une redevance annuelle de 4000 marcs d'argent; mais retenu à Gênes pour dettes, le juge d'Arboréa-ne put se mettre en possession de son royaume.

Pendant les deux absences de l'empereur, l'Allemagne avait été troublée par des guerres privées. Après son retour il parcourut toutes les provinces pour rétablir l'ordre et termina les contestations qui s'étaient élevées. Au mois de mai 1165 il tint une diète à Würzbourg, où vinrent aussi des ambassadeurs de Henri II, roi d'Angleterre. Les princes présens, ecclésiastiques et laïcs, jurèrent de ne jamais

reconnattre Alexandre III comme pape. Quelques évêques refusèrent cependant ce serment; d'autres ne le prêtèrent que par l'ordre exprès de leur souverain. Au mois de juillet de la même année Frédéric I. er s'arrêta à Passau, en août à Vienne, en octobre à Cologne; l'année suivante il tint des diètes à Ulm et à Lausen en Bavière, fit une courte campagne contre les Hongrais, puis il vola à Spire et de là à Nuremberg, où une nouvelle expédition en Italie fut arrêtée. On ne peut qu'admirer l'activité que ce prince déploya. Alexandre III étant rentré dans Rome au mois de Cuatrième

novembre 1165, Frédéric fit marcher en Italie l'avant- lialie, 1166. garde de son armée, commandée par les archevêques de Mayence et de Cologne. Lui-même les suivit promptement, prit la route de Val Camonica où les confédérés de la Marche Véronèse ne l'attendaient pas, et entra en Italie par Bresse. Il tint une assemblée à Lodi, promit de remédier aux plaintes qui s'étaient élevées contre ses officiers, et se dirigea sur Ancône, où il perdit six mois par des raisons qui ne sont pas connues. Pendant cet intervalle il se forma sur ses derrières, en avril 1167, au monastère de Punlido entre Milan et Bergame, une confédération puissante, qui est connue sous le nom de Ligue lombarde. Ligue lombarde de Pu Les Milanais dispersés, et les villes de Vérone, Vi-tido, 1167. Sence, Trévise, Padoue, Crémone, Bresse, Bergame, Mantoue, Ferrare, Bologne, Modène, Reggio, Parme

et Plaisance y entrèrent. Les confédérés s'engagèrent à défendre, à forces réunies, leur liberté contre l'empereur et ses officiers, sauf la fidélité qu'ils lui de-

vaient, et à ramener les Milanais dans leur ville. Avant la fin du mois, Milan fut rebâtie et fortifiée, et au mois de mai la ville de Lodi fut forcée d'accéder à la Ligue lombarde.

Bataille de Frascati, Le 29 mai 1167 les archevêques de Mayence et de Cologne défirent les Romains qui assiégeaient Frascati, et leur tuèrent 15,000 hommes. Frédéric luimême s'empara de Rome au mois de juillet, et y installa Pascal III qui le couronna, ainsi que son épouse.

Retraite précipitée de Frédéric, 1168.

Des ce moment la fortune tourna le dos à Frédéric I.er Des maladies épidémiques se répandirent dans son armée et en détruisirent la plus grande partie. L'archevêque de Cologne, sept autres évêques allemands, Frédéric de Rothenbourg, fils de Conrad III, et duc de Souabe, furent du nombre. Ce fléau semblait avoir été envoyé par le ciel pour punir le sacrilége des Allemands qui, pour se rendre mattres de la basilique de S. Pierre, y avaient mis le feu. L'empereur alla en hâte à Pavie avec le reste de ses troupes : c'était presque la seule ville qui lui fût demeurée fidèle. Il y passa l'hiver, mais la Ligue lombarde occupait tous les passages des Alpes pour lui couper la retraite; et le danger devint si pressant que Frédéric qui voyait continuellement diminuer ses forces fut finalement réduit à se sauver par une fuite secrète. Au mois de mars 1168 il prit, avec une trentaine d'hommes, la route de la Savoie. Pour arrêterle marche de ceux qui le poursuivaient, il fit pendre aux arbres de distance en distance les otages Milanais. Cette cruauté le mit dans un grand danger. Les habi-

tans de Suse où il passa une nuit, fermèrent leurs portes, donnèrent la liberté à ce qui restait encore ¿ d'otages et voulaient assassiner l'empereur pendant son sommeil. Averti de ce complot il s'échappa en habits de domestique, laissant à sa place un gentilhomme qui lui ressemblait.

Après son départ, les villes italiennes chassèrent Construction d'Alexandrie. tous les gouverneurs impériaux; la Ligue lombarde s'étendit par l'accession de la plus grande partie de l'Italie et les confédérés bâtirent, sur les frontières du marquisat de Montserrat, seul allié de Frédéric I.ºr, une ville, qu'en l'honneur de son ennemi, le pape, ils nommèrent Alexandrie. Pascal III étant mort sur ces entrefaites, le 20 septembre 1168, le parti impérial élut à sa place Jean, abbé de Strume (en Hongrie) qu'Alexandre avait nommé évêque de Jérusalem. Ce prélat, peu doué de moyens, s'appela Callixte III. L'empereur le reconnut, et ordonna à l'archevêque de Mayence qu'il avait laissé comme gouverneur à Rome, de le soutenir.

Il était fort heureux pour l'Allemagne que Frédéric Lique contre y revint enfin. Pendant son absence elle avait beaucoup souffert par les guerres privées que se faisaient les princes et autres chevaliers : elles avaient été portées à un tel excès qu'aucune route n'était plus praticable, et qu'on ne se rendait pas sans danger d'un château à l'autre. La plus violente de ces guerres privées était celle qu'attirèrent à Henri le Lion la jalousie des États de Saxe, et peut-être la sévérité et l'orgueil avec lesquels il soutenait son autorité. En 1166 les

archevêques de Magdebourg et de Brême, les évêques de Hildesheim et de Lübeck, Louis II, landgrave de Thuringe, Albert l'Ours, margrave de Brandebourg, et plusieurs autres seigneurs réunis à Mersebourgrésolurent d'attaquer Henri le Lion et de détruire une puissance qui leur était à charge. Ils étaient secrètement excités à cette démarche par Renauld, archevêque de Cologne qui, quoiqu'absent, dirigeait tout le complot. Immédiatement après le départ de l'empereur, qui cette sois avait dispensé Henri de le suivre, les confédérés entrèrent de plusieurs côtés dans les états du duc, s'emparèrent de quelques villes, en assiégèrent quelques autres et ruinèrent ses possessions Henri le Lion qui, pour désier ses ennemis, avait sait placer devant sa résidence à Brunswick, un lion colossal d'airain, ne se laissa pas intimider. Il tint tête à tous ses adversaires, chassa l'archevêque de Brême et l'évêque de Lübeck de leurs diocèses, et se venges avec usure sur leurs terres des ravages qu'ils avaient exercés dans les siennes. Aussitôt que l'empereur fit de retour en Allemagne, il assigna les parties à Bamberg, en 1168, décida la querelle en faveur du doc de Saxe, et ordonna une restitution réciproque de toutes les conquêtes. Un seul seigneur ne se soumit pas à cette sentence : ce fut Wittekind, comte de Dusenbourg, l'ennemi acharné de Henri. Se fiant à la force de son château situé sur des rochers, il ne cessa de faire de là des excursions dans les terres du duc, qu'il dévasta. Il fallut enfin entreprendre le siége de ce château. Henri fit venir des mineurs du Hartz, qui

firent une percée dans le roc jusqu'au puits par lequel les habitans de la forteresse se procuraient de l'eau. Ils le comblèrent et forcèrent ainsi les assiégés à se rendre '.

Frédéric Barberousse reçut quelque compensation, des désastres qu'il avait éprouvés en Italie, par les successions qui lui échurent. Son mariage célébré en 1156 avec Béatrix, héritière de la Franche-comté, lui avait ouvert la perspective d'une riche succession qui devait le mettre en état d'exercer de nouveau la souveraineté impériale sur le royaume d'Arles lequel avait souffert beaucoup de diminutions. Lothaire II avait conféré en 1126 aux ducs de Zæhringen? le gouvernement général ou le vicariat du royaume d'Arles, sous le titre de recteurs de Bourgogne. Frédéric I. er changea cet ordre de choses en 1156. Il divisa le vicariat de Origine de la Bourgogne, et laissa à Bertold IV, duc de Zæhringen, de Petite-Bourgogne. le vicariat de la partie orientale du royaume, qui depuis fut nommée Petite-Bourgogne, et y ajouta l'avoyerie ou préfecture de trois villes qui jusqu'alors avaient été du domaine impérial, Genève, Lausanne et Sion. Ce Bertold bâtit en 1179 Fribourg en Suisse, comme son oncle Bertold III avait construit en 1118

- 4 On voit les ruines du château de Dusenbourg près de Hasselfelde dans le pays de Blankenbourg.
- <sup>2</sup> Il n'a jamais existé de duché de Zæhringen. Les possesseurs du château de ce nom près de Fribourg en Brisgau et des riches domaines qui en dépendaient, etaient nommés ducs de Zæhringen, parce qu'un de leurs ancêtres avait été duc de Carinthie. C'est Bertold I.er, souche commune des maisons de Zæhringen et de Bade.

Fribourg en Brisgau, et son fils, Bertold V, 1

vicariat de la Berne en 4494. Frédéric I. \*\* se réserva la disposi
du vicariat de la Bourgogne occidentale; il accor
l'archevêque de Lyon la juridiction sur cette vill
nomma celui de Vienne archichancelier du roya
d'Arles.

Fidèle à la parole donnée à Conrad III sur se de mort, Frédéric I. " avait cédé le duché de Se et d'Alsace au fils de Conrad, Frédéric, qui est a sous le nom de duc de Rothenbourg, parce qu'il dait ordinairement dans ce château. Ce prince a mort sans héritier en Italie, le duché redevint ponible.

Fréduce est nommé héritier des home attodieux de la matem des Guelfas en fonable et de la escession de la contense Mathitide en Italia.

Parmi les princes morts en Italie se trouvait au jeune Welf VII, fils unique de Welf VI. Celui-ci un prince fort riche : outre les biens patrimoniaux maison des Guelfes en Sounbe, qui étaient situés e le Lech et le lac de Constance, et la ville de Zu que la maison de Zæhringen lui avait cédée par ter action, il posséduit la Toscane, Spolète et les siel la succession de la comtesse Mathilde en général : l'empereur l'avait investi en 1158 '. Le vieux W après la mort de son fils , nomma héritier de ses | sessions Henri le Lion, fils de son frère Henri le perbe, à condition qu'il lui payerait tout de suite somme d'argent. Henri ayant tardé de remplir e obligation Welf changes sa disposition et institus héritier, à la même condition, l'empereur Frédé fils de sa sœur Judith. Frédéric s'empressa de pa

<sup>1</sup> Voyez p. 99 de ce vol.

la somme demandée: mais Welf lui survécut, de manière que l'héritage n'échut qu'au fils de l'empereur.

L'exemple du duc Welf fut suivi par Rodolphe, comte de Pfullendorf, et par plusieurs seigneurs, surtout parmi les Souabes, qui, n'ayant pas d'héritiers naturels, vendirent ou donnèrent leur succession à Frédéric I. er. Son beau-père, le comte de Bourgogne, cant mort en 1169, l'empereur auquel la fécondité de son épouse promettait une nombreuse famille, résolut de régler de bonne heure sa succession. Au mois de Henri, file de Prédéric est juillet 1169 il tint une diète à Bamberg où Henri, son mains. fils ainé, âgé de quatre ans, fut élu roi des Romains; l'archevêque de Cologne le couronna le 15 août à Aix-- la-Chapelle. Frédéric fit en même temps, ou successivement, les dispositions suivantes en faveur de ses Mis putnés. Frédéric, le second, eut le duché de Souabe et d'Alsace avec la perspective de recueillir. Phéritage allodial du duc Welf et du comte de Pfuldendorf. Frédéric érigea la Franche-comté en comté La Franche-comté est éri-Palatin de Bourgogne, y attacha le vicariat de la par- gée en comité Le occidentale du royaume d'Arles, et conféra le tout \* Otton, son troisième fils. Le duché de Franconie de l'empereur. at donné à Conrad, quatrième fils de l'empereur. gueur de Tos-cane. Le cinquième, Philippe, qui ne naquit qu'en 1176, but d'abord un apanage en biens-fonds; mais en 1195, quatre ans après la mort du duc Welf, Henri, son Père, qui régnait alors sur le trône d'Allemagne, l'investit des fiefs de la comtesse Mathilde. De ces cinq Trères, l'ainé seul eut une lignée.

Après la diète de Bamberg, où Frédéric fit nommer

son successeur, il alla à Salzbourg et de là à Passau, pour en chasser les deux évêques qui s'étaient déclarés pour Alexandre III. A Pâques 1170 il était en Alsace; à la Pentecôte, à la diète de Fulde, plus tard à celle de Goslar; l'année suivante à Cologne, où il reçut une ambassade de l'empereur de Constantinople; puis à Nimège, à Aix-la-Chapelle, et encore une fois à Goslar. Ce fut la même année 1171 que Henri le Lion fit un pélerinage en Terre-sainte; il en revint l'année suivante, rapportant beaucoup de reliques qu'il donna à l'église de S. Blaise à Brunswick.

Cinquième expédition de Frédéric en Italie, 1174.

Une cinquième expédition en Italie devait décider qui scrait maître désormais, de l'empereur ou des villes de la Lombardie. Dans une diète de Worms de 1170 elle avait été résolue: et dès 1171 Frédéric I. er se sit précéder par un corps que commandait Christian, archevêque de Mayence, prélat guerrier qu'un écrivain loue d'avoir dans une certaine occasion fracassé avec sa masse d'armes la mâchoire à trente ennemis, et dont le cortége en partie composé de femmes, et les mulets coûtaient plus que toute la suite de l'empereur. Christian parcourut en les dévastant la Lombardie, la Toscane et le duché de Spolète, et prit Ferrare d'assaut. Enfin au mois de septembre 1174 l'empereur lui-même se mit en route avec une armée formidable dans laquelle se trouvait Henri le Lion, traversa le Mont Cenis, et livra aux flammes la ville de Suse, en punition de la trahison dont ses habitans s'étaient rendus coupables six ans auparavant Il s'avança ensuite vers Alexandrie, où

<sup>1</sup> Voyez p. 107 de ce vol.

il avait donné rendez -vous aux Pavesans, et au marquis de Montserrat. Il se flattait d'emporter cette ville bâtie en haine de lui, mais le mauvais temps et l'approche des troupes que la Ligue lombarde faisait marcher au secours d'Alexandrie, le forcèrent à conclure une trève jusqu'au mois de mai suivant. Il passa l'hiver à Pavie, où il entama tant avec Alexandre III qu'avec les villes de la Lombardie, des négociations qui n'eurent pas de résultat. Sa position commença à devenir critique.

Le roi de Bohème et Henri le Lion, prince aussi Origine de la nouvelle brave que puissant, s'en étaient retournés en Allema-brouillerie gne, parce que le temps de leur service était expiré. Frédéric fit prier ce dernier de repasser en Italie, ou de venir au moins à Chiavenna, où il voulait s'aboucher avec lui. Le duc arriva au rendez-vous, et l'on raconte que l'empereur n'ayant pu lui arracher la promesse de marcher à son secours et étant pressé par les circonstances, s'abaissa jusqu'à le conjurer à genoux de ne pas l'abandonner. « Levez-vous, seigneur, s'écria l'impératrice Béatrix, et puissiez-vous, grand Dieu! vous rappeler cette scène. » Henri déclara alors qu'il viendrait avec ses troupes, si l'empereur voulait lui abandonner Goslar, principale ville impériale en Saxe. Mais Frédéric ne voulut pas acheter un service qu'une humiliation n'avait pu lui procurer. Ainsi Henri le Lion retourna en Allemagne. Il serait sans objet de vouloir approfondir à cette distance les motifs qui engagèrent Henri Guelse à une conduite si opposée au zèle qu'il avait montré jusqu'alors pour la cause de

l'empereur d'Allemagne. Il est probable qu'il n'en avait pas d'autres que des scrupules de religion, et qu'il se faisait des reproches de conscience de porter les armes contre un pape canoniquement élu, comme l'était Alexandre III.

Bataille de Lignano, 1176.

D'autres princes, nommément Philippe de Heinsberg, archevêque de Cologne, amenèrent à l'empereur au commencement de 1176 de nouvelles levées par la route de Como. Frédéric quitta en hâte la ville de Pavie, rejoignit ces troupes à Como, se mit à leur tête, et, contre l'avis de ses amis, résolut de terminer la guerre par une bataille décisive. Le 29 mai 1176 il attaqua près de Lignano l'armée des confédérés trèssupérieure à la sienne. Selon sa coutume, il se précipita lui-même sur les ennemis avec une bravoure qui tenait de la fureur; mais l'enthousiasme qui enflammait ces enfans de la liberté, eut le dessus; le porte-drapeau de l'empereur fut tué et la bannière tomba au pouvoir des Lombards. Frédéric eut trois chevaux tués sous lui, la plus grande partie des Allemands fut sabrée ou jetée dans le Tésin; en un mot, les Italiens remportèrent la victoire la plus décisive. Le bruit se répandit que l'empereur lui-même avait péri; son absence de Como l'accrédita au point que l'impératrice prit le deuil; mais quatre jours après la bataille, il reparut à Pavie.

Paix de Venise, 1177. Ge désastre fit échouer le plan qui depuis vingt-deux ans occupait Frédéric Barberousse. Il manquait d'argent, de troupes, de vivres; il ne pouvait pas espérer des secours d'Allemagne où l'on était fatigué d'une guerre qui pouvait couvrir de gloire le monarque, sans procurer aucun avantage au peuple. Il sentit que le moment était venu de conclure une paix définitive. En bon politique, il entreprit de séparer ses ennemis en négociant des paix partielles. Il s'adressa d'abord au pape Alexandre III qui était à Anagni; il le trouva tout aussi disposé à traiter d'une paix séparée. Dès le 15 juillet 1176 ces deux souverains furent d'accord sur les préliminaires, et l'on convint que, pour signer la paix définitive, le pape se rendrait à Bologne et l'empereur à Modène. Cette disposition fut ensuite changée, et Venise fut choisie pour lieu du congrès; mais le pape se fit donner par les Vénitiens la promesse qu'ils n'admettraient pas l'empereur dans leur ville avant la signature de la paix définitive.

Les négociations s'ouvrirent à Venise au mois de mai 4177, et le 23 juillet il fut conclu entre l'empereur, le pape, le roi de Sicile et les villes de la Lombardie un traité, portant qu'il y aurait paix entre l'empereur et le pape, une trève de quinze ans entre l'empereur et le roi de Sicile, et de six entre l'empereur et les villes de la Lombardie. Frédéric reconnut Alexandre III comme pape; l'antipape reçut une abbaye; la jouissance des biens allodiaux de la succession de la comtesse Mathilde fut abandonnée pour quinze ans à l'empereur. Ainsi le pape, abandonnant les intérêts de la Ligue lombarde, ne stipula au fond que pour les siens.

Sicile.

Après la signature de ce traité, les Vénitiens al
n pape à Velèrent chercher Frédéric I. avec beaucoup de pompe
à Chiozza, et le conduisirent à San Nicolo in Rialto
où le pape lui fit donner l'absolution par quelques
cardinaux. Le doge, le patriarche et une foule d'ecclésiastiques et de nobles accompagnèrent ensuite
l'empereur jusqu'au portail de l'église de S. Marc, devant lequel le pape assis sur son trône attendait son
arrivée. Frédéric se prosterna devant Alexandre pour
lui baiser les pieds; le pape le releva et lui donna
le baiser de paix; les deux souverains entrèrent ensuite dans l'église en se tenant par la main. On a
raconté qu'au moment où l'empereur s'était agenouillé,
le souverain pontife lui avait posé le pied sur la

Le 1 août la paix fut publiquement jurée au palais du patriarche de Venise. Le pape assis sur un trône, ayant à sa droite l'empereur, et à sa gauche l'archevêque de Salerne, prononça un discours dans lequel il parla de la rentrée de l'empereur dans le giron de l'Église, sous l'image de la brebis égarée et de l'enfant prodigue, et le reçut, lui et toute sa famille, dans la communion des fidèles. Le roi y répondit en allemand, et l'archevêque de Mayence répéta son discours en italien. Les articles de la paix furent

nuque; c'est une fable absurde, suffisamment réfutée par le silence des historiens du temps, et nommément de Romuald, archevêque de Salerne, qui assista à toutes les cérémonies comme ambassadeur du roi de SECT. IV. FRÉDÉRIC I, 1152 -- 1177. 417

irés sur les reliques et sur l'Évangile, par douze inces de l'Empire, par les ambassadeurs de Sicile par les consuls des villes de Milan, Plaisance, resse, Bergame, Vérone, Parme, Reggio, Bologne, ovare, Alexandrie, Padoue et Venise.

## SECTION V.

## Seconde partie du règne de Frédéric I. er Barberousse, 1177 — 1190.

Proscription Henri le m, 1180.

Frédéric retourna en Allemagne plein de courroux contre Henri le Lion, à qui il attribuait le mauvais succès de son entreprise et toutes les humiliations qui en avaient été la suite. Il était à prévoir que le ressentiment de l'empereur contre le plus puissant de ses vassaux entraînerait une guerre longue et sanglante; mais il en arriva autrement, grâce à la fermeté et à la prudence de Frédéric; grâce aussi à la jalousie que presque tous les États d'Empire, mais principalement les évêques, avaient conçue contre Henri. Dès qu'on sut que Frédéric I.er était brouillé avec un prince auquel il avait été tendrement attaché, il s'éleva de tous côtés des plaintes contre l'ami disgracié. L'empereur l'assigna à une diète assemblée à Worms, au commencement de 1179, pour répondre aux accusations. Henri n'ayant pas comparu fut assigné à une autre diète, qui se tint en juin 1179 à Magdebourg. L'empereur luimême l'accusa de désobéissance; les princes, qui ne l'aimaient pas, crièrent tous contre lui, et Thierry, margrave de Landsberg, offrit de prouver par un duel que le duc avait été corrompu avec de l'argent par les Italiens : néanmoins on lui fixa un nouveau terme à Goslar. Avant qu'il fût écoulé, Henri demanda et obtint une entrevue avec Frédéric à Haldensleben. L'empereur offrit d'être médiateur entre le duc et ses accusateurs, s'il voulait se soumettre au payement d'une amende de 5000 marcs d'argent.

Ensin on assigna le duc de Saxe à une quatrième diète tenue à Würzbourg au commencement de 1180. Comme il n'y comparut pas plus qu'aux précédentes, le ban de l'Empire et la privation de tous ses fiefs furent prononcés contre lui, de l'avis des princes, pour avoir troublé l'église et l'état et n'avoir pas obéi à une triple assignation. Dans une diète suivante qui eut lieu à Goslar, les amis du duc soutinrent la nullité de ce jugement, parce qu'en sa qualité de seigneur de Souabe, Henri n'était justiciable qu'en Souabe; mais la diète déclara cette exception inadmissible. Cependant il paraît que l'intention de l'empereur était de punir et non de perdre un ancien ami, qui lui avait rendu des services importans; car il ajourna encore jusqu'à une diète tenue à Gelnhausen au mois de mars 1180 l'exécution du ban. Ce fut alors seulement qu'il disposa des fiess que Henri le Lion possédait; vu que le ban prononcé contre lui ne pouvait pas le dépouiller de ses biens patrimoniaux. Ceux-ci étaient tous situés en Saxe, car nous avons rapporté comment Frédéric I et avait acquis, si non la possession effective, au moins la propriété des terres de la famille des Guelfes, en Souabe, et nous ajouterons ici qu'il avait également acquis par transaction et au moyen d'un troc, les biens que Henri le Lion possédait en Souabe des droits de son épouse, Clémence de Zæhringen, c'est-à-dire la seigneurie de Badenweiler.

Le duché de Saxe, tel que Henri le Lion l'avait

MEG.

'artago de possédé, comprenait l'Ostphalie, l'Angrie et la Westphalic. A l'Ostphalie appartenaient spécialement les pays connus sous les noms de Hildesheim, Celle, Brunswick, Grubenhagen, Anhalt, Querfurt, Mansfeld. Mersebourg, Weissenfels, Naumbourg, Halberstadt. Magdebourg, Stolberg, Hohnstein et tout le Hartz. On regardait encore comme appartenant à l'Ostphalie les provinces situées au-delà de l'Elbe, tels que le Holstein, le Lauenbourg, le Mocklenbourg, la Poméranie, avec Hambourg et Lubeck. Les pays de Brême, Verden, Oldenbourg, Ostfrise, Græningue, Osnabruck, Hoya, Calenberg, Lippe, Munster, Minden, Pyrmont, Corvey, Paderhorn, Waldeck formaient l'Angrie. Enfin le duché de Westphalie et plusieurs districts limitrophes qui s'étendaient jusqu'au Rhin formaient la Westphalie, nom sous lequel on comprenait quelquefois toute l'Angrie.

es archede et avede Brome, dehourg , den, Voi-Pader-, Munater, esheim, mestadt. selannig, mbourg, ennent ediate.

Une grande partie de ces pays, principalement en Ostphalie, se composait d'alleux dont l'empereur ne put disposer. Ce monarque, an lieu de conférer le duché de Saxe à un seul prince, le partagea en deux fiefs nommés, l'un duché de Saxe, et l'autre duché d'Angrie. Mais non content de cette division, il permit tacitement et par connivence, que plusieurs vassaux, et principalement les évêques, profitassent du moment, soit pour devenir vassaux immédiats de l'empereur, au lieu de l'être du duc, soit pour s'approprier des territoires saxons situés à leur convenance. Ce fut ainsi que les archevêques de Brême devinrent princes immédiats et obtinrent le comté de Stade et

pays des Ditmarses; de même l'archevêque de lagdebourg et les évêques de Minden, Verden, Paerborn, Munster, Hildesheim, Halberstadt, Merseourg, Naumbourg devinrent immédiats, et l'ar-est so hevêque de Mayence s'empara de l'Eichsfeld. La lignité de comte Palatin de Saxe fut consérée, à titre Palatin le sief impérial, au landgrave de Thuringe, qui tenait ne aux las léjà cette dignité comme arrière-fies. Ce comte Paatin avait son siége dans le palais royal d'Allstett (dans le grand-duché de Weimar) où Otton le Grand assembla une diète en 974. Le territoire qui appartenait à ce Palatinat, était situé dans les environs de cette ville, de Querfurt et d'Eisleben entre l'Unstrutt et la Saale. Les princes de Mecklenbourg profitèrent aussi de l'occasion pour se rendre indépendans, quoique Henri le Lion eût toujours regardé cette province comme sa propriété particulière, et les princes de ce pays, comme ses vassaux personnels.

La Poméranie fut détachée du duché de Saxe, et Origine du duché de Bogislaw nommé en 1180 premier duc de Poméranie. Poméranie Enfin l'empereur érigea la ville de Lubeck en ville Lubeck impériale. impériale.

L'ancien duché de Saxe ayant ainsi été réduit, la Origine duché de Westphalie proprement dite avec les districts de Westphalie. l'Angrie qui appartenaient aux diocèses de Cologne et de Paderborn, fut conférée, sous le titre de duché de Westphalie aux archevêques de Cologne, qui néanmoins ne purent forcer les évêgues de Paderborn de se reconnaître leurs vassaux.

Le reste de l'Angrie et l'Ostphalie furent donnés,

scanienne t investie 1 nouveau iché de

La maison sous le titre de duché de Saxe, ou de Saxe, Angrie et Ostphalie, à Bernard de Ballenstædt, frère puiné tr d'Otton I. 'r, margrave de Brandebourg, et fils d'Albert l'Ours, premier margrave de la maison Ascanienne ou d'Aschersleben. Indépendamment de la charge de cour attachée au duché, ce prince ne put se mettre en possession que de ce qui était à proximité des biens de sa maison ou du comté d'Aschersleben, savoir des districts de Lauenbourg et de Wittenberg, et de la suzeraineté sur les comtes de Holstein, auxquels dèslors le duché fut restreint. Aussi lorsqu'à la mort de Bernard, ses deux fils eurent à partager la succession paternelle, Henri, l'aîné, choisit de préférence le comté d'Aschersleben, laissant à son cadet le duché de Saxe. Ce Henri prit ensuite le titre de prince d'Anhalt.

La maison Wittelsavière.

Quant au duché de Bavière, l'empereur en disposa ach obtient à la diète de Ratisbonne du mois de juillet 1180 en faveur de son ami éprouvé, Otton l'Ancien de Wittelsbach, comte Palatin de Bavière. Ce prince, un des héros du douzième siècle, descendait au huitième degré de cet Arnoulf le Mauvais que l'empereur Gonrad I.er avait dépouillé du duché de Bavière 1. Les descendans d'Arnoulf portaient le nom de comtes de Schyren ou Scheyren, et ensuite de Kelheim ou de Wittelsbach, d'après des châteaux qu'ils possédaient. Otton abandonna le Palatinat de Bavière à son frère, Otton le Jeune.

Otton l'Ancien n'eut pourtant pas le duché de Ba-

<sup>1</sup> Voyez vol. II, p. 148.

vière aussi étendu que Henri le Lion l'avait possédé. Ratishonz L'empereur déclara Ratisbonne qui en était la capitale, havarois la stirie, l'ast ville impériale. Les évêchés situés dans son enceinte, le Tirol, de riennent in les margraviats de Stirie et d'Istrie, et les possessions des comtes d'Andechs furent déclarés États immédiatement soumis à l'empereur. Le margraviat de Stirie Recetion du duché d fut même érigé en duché en faveur d'Ottocar qui fut stirie. le premier et le dernier duc de Stirie, car après sa mort le pays passa aux ducs d'Autriche. La maison Origine d'Andechs possédait Inspruck, Meran et en général Méranie. une grande partie du Tirol, ainsi que l'Istrie. Comme le dernier comte de Dachau en Bavière dont les Andechs étaient les héritiers, avait porté le titre de duc de Dalmatie, ils continuèrent de s'intituler ducs, et Frédéric I. er leur confirma ce titre : telle est l'origine des ducs de Méran ou Méranie.

Henri le Lion ne se soumit pas à la sentence qui Guerro le dépouillait de ses duchés. Il opposa la force aux Lion. princes chargés de la faire exécuter, attaqua Goslar qui avait essayé de prendre part au démembrement de la Saxe, détruisit les mines de cette ville, brûla Nordhausen, désit dans l'Eichsfeld le landgrave de Thuringe et le nouveau duc de Saxe, et sit le landgrave et son frère prisonniers. La ville de Halberstadt fut prise et l'évêque tomba entre les mains de Henri qui rentra à Brunswick chargé d'un riche butin. L'année suivante (1181) Frédéric entra lui-même en Saxe à la tête d'une armée, et prit en peu de jours plusieurs châteaux forts, tels que Lichtenberg, Blankenbourg, Regenstein. Il accorda à tous les vassaux de Henri

un délai de trois mois pour se soumettre, sous peine d'être dépouillés de leurs fiefs. La plupart des nobles obéirent; de la part des villes il y eut un peu plus de résistance : elle força l'empereur à une seconde campagne. En 1181 il revint avec une armée formidable; fit assiéger Brunswick par l'archevêque de Cologne, et Bardewyk par le duc de Saxe et le margrave de Brandebourg, son frère, pendant que luimême assiégea Lubeck qui était une place forte, et l'obligea de se rendre. Henri voyant l'impossibilité de résister à la fois à tant d'ennemis réunis contre lui, prit le parti de la soumission. Au mois de novembre 1182 il comparut à la diète d'Erfurt, se jeta aux pieds de l'empereur et implora sa clémence. Frédéric I.« fut touché de cette scène jusqu'aux larmes et releva Henri. Mais si l'empereur désirait de lui rendre ses fiefs, cette restitution n'était plus en son pouvoir; trop de personnes avaient pris part à sa dépouille, et l'on avait exigé de l'empereur un serment par lequel il s'engageait à ne jamais rétablir la maison de Guelfe sans le consentement des États d'Empire. Henri, pour conserver les biens patrimoniaux qu'il possédait encore, se vit forcé de renoncer à tous les fiefs qu'il tenait de l'Empire et de s'éloigner pour quelques années. Il passa en Angleterre auprès de Henri II, son beaupère. Les terres qui lui restaient formèrent par la suite l'électorat d'Hanovre et le duché de Brunswick, et il est la souche des rois d'Angleterre d'aujourd'hui.

ux de Consecte de la Apres avoir terminé cette affaire, Frédéric désirait ces de la mbardie, de conclure une paix solide avec les villes de la Lom-

bardie; la trève de six ans étant sur le point d'expirer. à la suite de pourparlers tenus à Plaisance, des plénipotentiaires des deux parties, réunis à Constance, signèrent la paix le 25 juin 1183 aux conditions suivantes. Les villes lombardes confédérées devaient jouir, mais seulement dans l'enceinte de leurs murs, des droits régaliens, tels qu'elles en avaient joui de temps immémorial; au-dehors de leurs murs et dans les districts qui en dépendaient, elles n'en jouiraient que dans le cas et en tant qu'autrefois ils leur auraient été expressément concédés par les empereurs. L'évêque de chaque ville, avec l'assistance de quelques commissaires impériaux, devait examiner quels étaient les droits concédés; mais si une ville voulait éviter cette enquête, elle pourrait s'en racheter par un cens annuel de 2000 marcs d'argent. L'empereur confirma, sauf sa souveraineté, toutes les concessions de droits et immunités faites avant la guerre par lui-même ou ses prédécesseurs, à des évêques, villes, personnes ecclésiastiques et laïques; mais tous les priviléges accordés au préjudice d'un tiers furent annulés. Si, dans une ville, l'évêque avait jusqu'alors possédé, en vertu d'un privilège impérial, le droit de confirmer les consuls dans leurs fonctions, il continuerait à en jouir; dans les autres villes les consuls devaient se faire confirmer, dans les cinq premières années, par les commissaires impériaux et ensuite recevoir l'investiture par l'empereur. Dans toutes les villes l'empereur établirait un juge devant lequel serait porté l'appel des causes civiles dont l'objet surpasserait la valeur de

vingt-cinq livres, monnoie d'Empire (1575 francs). Tous les citoyens de seize à soixante-dix ans prêteraient serment de fidélité à l'empereur, et cet hommage se renouvellerait tous les dix ans. Quand l'empereur viendrait en Italie, on lui fournirait le fodrum, mais il promit de ne pas s'arrêter trop long-temps dans une ville ou dans un diocèse. Les villes furent autorisées à se fortifier, et leur confédération recut la ratification impériale. La ville d'Alexandrie ne fat pas comprise dans cette paix, parce que l'empereur n'y avait pas établi de commissaires. On convint plus tard, le 11 mars 1184, à Nuremberg, que les habitans d'Alexandrie quitteraient leur ville et demeureraient hors de ses murs, jusqu'à ce qu'un délégué de l'empereur les y introduisit; et que le nom d'Alexandrie serait changé en celui de Césarée.

élèbre diète Mayence 1184.

Pour interrompre le cours de ces affaires pénibles, l'empereur indiqua pour la Pentecôte de 1184 un grand tournois et une création de chevaliers qui devaient avoir lieu à Mayence. Ce spectacle attira une telle quantité d'étrangers que les murs de Mayence ne purent les contenir; une seconde ville composée de tentes, de boutiques et de baraques s'éleva sur une plaine située à proximité. Le cortège du seul archevêque de Cologne, Philippe de Heinsberg, se composait de 4000 individus. L'empereur traita pendant trois jours tous les princes, et après avoir tent un tournois magnifique, il créa chevaliers ses fils et beaucoup d'autres jeunes gentilshommes.

Pour achever l'organisation de l'Italie et pour exé-

un projet qui lui tenait beaucoup à cœur, Fré- sixième I.er fit au mois de juillet 1184 sa sixième expédid'Italie. en Italie. A Vérone il trouva le pape Lucius III, a 1181 avait succédé à Alexandre III, mais que auvais procédés du peuple de Rome à son égard at forcé de quitter cette ville. L'empereur et le tinrent à Vérone un concile qui dura trois mois. oux souverains s'accordèrent pour réprimer, par sines spirituelles et temporelles, quelques héréni avaient pris vogue, telles que celle des Vaudois. omains désobéissans à l'autorité temporelle du forent excommuniés. On débattit ensuite diffépoints litigieux entre l'empereur et le pape, prinment celui du patrimoine de la comtesse Ma-, dont Lucius demandait la restitution, sans oir y disposer Frédéric. Celui-ci voulait aussi pape donnât à son fils Henri la couronne imle; ce que le pape refusa en disant qu'il n'était l'usage d'avoir deux empereurs à la fois. Enfin séparèrent mécontens l'un de l'autre, et Fré-I.er alla au mois de novembre à Milan. Les Mi-'efforcèrent de faire oublier leurs fautes et de cilier les bonnes grâces de l'empereur : en effet accorda divers droits régaliens qui leur avaient **lev**és, et, à leur sollicitation, il permit de relever rs de Crême, qu'il avait fait raser vingt-quatre paravant. Il y fit aussi couronner son fils Henri roi d'Italie. Pendant toute l'année 1185 il rut la Lombardie pour faire partout exécuter de Constance.

Mariage de Henri, fils de 'empereur, ivec Consance de Siile.

Lucius III étant mort à Vérone le 24 novembre 1185, les cardinaux élurent à sa place l'archevêque de Milan qui prit le nom d'Urbain III. Frédéric profita de ce moment pour conclure le mariage de son fils Henri avec Constance de Sicile, qui avait été un des principaux motifs de son voyage. Constance était fille de Roger II, premier roi de Sicile, tante de Guillaume II, et son héritière dans le cas où ce prince mourrait sus ensans, comme il y avait apparence. Ce mariage qui devait procurer une nouvelle couronne à la maison de Hohenstausen, avait été négocié avant le départ de l'empereur pour l'Italie. Certes il ne pouvait pas prévoir que cette union deviendrait la source des malheurs de sa maison et amènerait l'horrible catastrophe par laquelle elle périt. Toutes les conditions du mariage étant convenues, l'empereur accorda à la prière des Milanais qu'en signe d'une réconciliation entière il fût célébré à Milan. Urbain III qui n'avait pas résigné l'archevêché de Milan, n'ayant pas caché combien cette union lui déplaisait, ce fut le patriarche d'Aquilée, qui donna le 27 janvier 1186 la bénédiction nuptiale au nouveau couple. Henri avait alors vingtun ans; Constance dix ans de plus.

Urbain III montra le chagrin que lui causait la prospérité de la maison de Hohenstausen par des querelles et des difficultés qu'il suscita à l'empereur, non-seulement au sujet du patrimoine de la comtesse Mathilde (à cet égard ses plaintes u'étaient pas sans fondement); mais aussi en se mêlant d'une manière beaucoup plus directe que le concordat de

Worms ne lui permettait, dans la nomination des évêques d'Allemagne, et empiétant sur les droits de l'empereur. Frédéric fut averti que le pape travaillait, non sans succès, à irriter contre lui le clergé d'Allemagne; sachant combien, si on lui laissait prendre racine, cette fermentation pouvait devenir dangereuse. il remit à son fils le soin des affaires d'Italie et assembla les États d'Allemagne à Gelnhausen, une de ses résidences où il avait un palais dont on voit encore les ruines. On y résolut d'adresser au pape une exhortation à la paix. Urbain III en fut très-offensé : il se proposait d'excommunier l'empereur, mais la mort l'en empêcha. Il expira à Ferrare le 19 octobre 1187, et les événemens qui arrivèrent à la même époque en Terre-sainte fixèrent tellement l'attention de toute l'Europe, qu'on perdit de vue l'objet de la querelle entre l'empereur et le saint-siège, et que les contestations entre l'Empire et le Sacerdoce qui avaient reçu un nouvel aliment, furent ajournées.

Frédéric I. er se mit à la tête de la troisième croisade et partit pour l'Asie d'où il ne devait pas revenir. Il périt le 10 juin 1190 dans les eaux du Calycadnus qu'il voulait traverser 1.

Ce prince que les Italiens ont surnommé Barbe- Caractère I. rousse, parce que sa chevelure était très-blonde, courte et crépue, était bien fait; sa taille s'élevait au-dessus de la moyenne, sa voix était forte, sa démarche ferme et noble. Il avait la peau blanche, des yeux bleus, mais très-viss, de belles dents; sa mine était plus sou-

<sup>1</sup> Yoyez vol. III, p. 374.

vent riante que sévère. Il savait modérer ses passions, pardonnait volontiers les offenses, mais le crime trouvait en lui un juge inflexible; quoique très-brave, il n'aimait pas la guerre. Il était véritablement pieux, bienfaisant, excellent mattre, simple dans ses mœurs.

Par sa chasteté il était le parangon de la chevalerie. Son esprit était pénétrant, sa mémoire prodigieuse. Il parlait l'allemand avec grâce, et savait le latin assez bien pour lire les auteurs classiques. Il aimait l'histoire, s'en occupait même à la guerre, et voulut engager Otton, évêque de Freisingen, frère utérin de son oncle Conrad, auquel on doit une bonne histoire qui va jusqu'à l'année 1146, à composer l'histoire de son temps, quoique, disait-il, ses gestes ne fussent qu'une ombre des hauts faits de s anciens héros.

La valeur, l'activité et la persévérance de Frédéric, jointes à ses qualités intellectuelles, en auraient fait un des meilleurs souverains, s'il avait consacré ses talens et ses soins plutôt à l'Allemagne, sa patrie, qu'à l'Italie qui le méconnut et le détesta. L'ambition d'être le mattre du monde l'égara, et en fit quelque-fois un despote incapable de supporter la contradiction. En poursuivant son plan de diviser les duchés d'Allemagne, il rendit un mauvais service à sa nation, et prépara cet état d'anarchie dont la suite des événemens nous présentera le hideux tableau. Il visait à rendre à l'Empire la constitution qu'il avait sous Charlemagne; mais l'indocilité des Lombards, et la jalousie des papes empêchèrent l'exécution de ce plan.

## SECTION VI.

## Règne de Henri VI, 1190-1197.

. En partant pour l'Asie, Frédéric I. " avait confié les Concre ave soins du gouvernement à son fils Henri VI, roi des Romains. L'ancien duc de Saxe, Henri le Lion, faussant la parole qu'il avait donnée à l'empereur, revint sur le continent, en 1189, probablement parce qu'il espérait que l'absence du comte de Holstein, qui s'était croisé avec Frédéric I.er, lui fournirait l'opportunité de recouvrer une partie des états dont il avait été dépouillé. Hartwig, archevêque de Brême, se déclara sur-le-champ pour lui et lui rendit la ville et le comté de Stade dont la possession était litigieuse entre l'église de Brême et Henri. Celui-ci prit et détruisit Bardewyk; Lubeck le reçut dans ses murs, et il s'empara du château de Lauenbourg que Bernard, nouveau duc de Saxe, avait fait construire. Le roi des Romains, accompagné du duc de Saxe, de l'évêque de Hildesheim et de quelques autres princes ou seigneurs, marcha contre le rebelle et assiégea Brunswick sans pouvoir le prendro. Cependant les archevêques de Cologne et de Mayence, ayant interposé leur médiation, décidèrent Henri le Lion à faire acte de soumission et à implorer la clémence du roi. Celui-ci lui pardonna à la diète de Fulde en 1190, à condition qu'il abattrait les murs de Brunswick, détruirait le château de Lauenbourg, céderait la moitié de Lubeck au comte de Holstein et donnerait ses deux fils pour otages.

l'ancrètie, ni de Sicile.

Une circonstance avait engagé le roi à se montrer facile envers Henri le Lion; c'était la mort de Guillaume II, roi de Sicile, arrivée le 16 novembre 1189. Constance, tante de ce prince et épouse de Henri VI, en était incontestablement l'héritière, et avait déjà reçu, comme telle, les hommages des grands du royaume. Mais les Siciliens qui détestaient la domination allemande, proclamèrent roi Tancrède, comte de Lecce, qu'on fit passer pour le fils naturel de Roger, frère ainé du roi défunt. Ce prince doué de grandes qualités et digne par ses vertus de posséder un trône, fut couronné à Palerme en janvier 1190; il se fit reconnaître dans les provinces du continent et reçut l'investiture du pape Clément III. Henri VI était sur le point de se rendre en Italie pour faire valoir ses droits, quand la nouvelle de la mort de son père lui parvint : cet événement le forca de retarder son expédition jusqu'à la fin de 1190. Son intention était de recevoir, avant tout, à Rome la couronne impériale.

Expédition Henri VI en die.

Célestin III venait d'être élu pape le 30 mars 1191 à la place de Clément III; mais pour avoir un prétexte de retarder le couronnement de Henri VI et d'imposer des conditions à ce prince, il ne hâta pas sa propre consécration. Les Romains qui vivaient toujours en inimitié avec Frascati ou Tusculum, promirent au roi d'Allemagne de porter le pape à plus de condescendance s'il voulait abandonner Tusculum à leur vengeance. Ces conventions furent religieusement exécutées; le pape se fit consacrer le 13 avril, et couronna le lendemain Henri et son épouse. La garnison alle-

mande qui avait occupé Tusculum en sortit; les Romains tombèrent sur ses habitans, les massacrèrent ou les mutilèrent d'une manière barbare, et changèrent de Tuscului Tusculum en un monceau de ruines.

L'empereur marcha au Sud et s'empara de presque toutes les villes, excepté Naples qu'il assiégea; mais les maladies qui se répandirent dans son armée le forcèrent de lever le siège en août 1191 et de s'en retourner en Allemagne. Après son départ, sa cause fut généralement abandonnée; les habitans de Salerne eurent même l'insolence d'arrêter l'impératrice Constance et de la livrer à Tancrède: mais les menaces du pape engagèrent ce prince à rendre la liberté à la princesse.

Revenu en Allemagne, Henri IV se vit dans le cas Suite de de recommencer la guerre contre Henri le Lion qui Henri le Lion n'avait tenu aucun des engagemens contractés à Fulde. Les comtes de Holstein et de Ratzebourg que l'empereur chargea de faire rentrer le duc dans l'obéissance, lui enlevèrent Stade et Lubeck. Enfin le mariage que Henri le Long, fils atné de Henri le Lion, contracta avec Agnès, fille de Conrad, comte Palatin du Rhin, et par conséquent cousine germaine de l'empereur 1, amena une réconciliation. Henri VI et Henri le Lion curent en 1194 une entrevue à Dullethe dans le pays de Schwarzbourg: l'empereur ne pouvait pas rendre à Henri le duché de Saxe, mais il donna à son fils l'investiture éventuelle du Palatinat du Rhin, pour l'époque de la mort de son beau-père Conrad, et par

<sup>1</sup> Voyez p. 91 de ce vol.

conséquent le rang de duc. Henri le Long succéda ile Lion, en effet l'année suivante à Conrad; mais après sa mort qui cut lieu en 1227, le Palatinat du Rhin sortit de nouveau de la maison des Guelses, pour entrer dans celle de Wittelsbach. Quant à Henri le Lion, il mourut également en 1195, laissant trois fils qui tous les trois continuèrent, à l'instar de leur père, à prendre le titre de duc. Nous reviendrons sur cette maison.

Nous avons raconté de quelle manière Henri VI

mde ex-

s'était procuré une somme d'argent considérable par la rançon de Richard Cœur de Lion . Cet argent fut employé à payer les frais de sa seconde expédition en Italie. Tancrède mourut en janvier 1194 du chagrin que lui causa la mort de son fils ainé, Roger, qu'il avait fait couronner de son vivant. Il laissa un second taume III, fils en bas âge, Guillaume III, pour lequel sa mère Sibylle d'Acerra prit la régence. Aussitôt que Henri VI recut cette nouvelle, il résolut de faire valoir ses droits les armes à la main, et entra en négociation avec les Génois et les Pisans pour qu'ils lui fournissent une flotte. Il passa les Alpes en mai 1194 à la tête d'une armée. La Lombardie était alors troublée par des guerres civiles: Pavie, Côme, Lodi, Crémone, Bergame et le margrave de Montserrat s'étaient alliés contre Milan et Brosse. Ces guerres se faisgient avec acharnement; mais elles n'existaient pas seulement de ville à ville; dans l'intérieur de chacune il régnait deux factions, l'une aristocratique, l'autre démocratique, qui se combattaient sans cesse. Le peuple devenait-il le

<sup>1</sup> Voyez vol. 111, p. 390.

maître, tous les nobles étaient chassés et leurs maisons rasées; mais au lieu d'acquérir ainsi la liberté, le peuple tombait ordinairement sous la tyrannie de quelque démagogue. Quand à leur tour les nobles, ordinairement assistés par l'un ou l'autre de ces petits princes dont la Lombardie commençait à se couvrir, réussissaient à rentrer dans les villes d'où ils avaient été exilés, ils prenaient leur revanche sur les chefs du peuple et appesantissaient sur lui le joug de l'aristocratie, jusqu'à ce qu'une nouvelle révolution vint rétablir le despotisme démocratique, ou plaçât la ville sous la domination d'un tyran. Telle était, à peu d'exceptions près, la liberté dont jouissaient les républiques italiennes du moyen âge.

Henri VI assembla les Etats d'Italie à Verceil, et la conquête parvint à rétablir la paix entre les parties qui se guer- des D. ux s'edes. Proyaient. Il se rendit ensuite à Gênes, et de là à Pise, et obtint par des promesses dont il était libéral, mais qu'il n'avait jamais envie de tenir, que ces deux républiques s'engageassent à lui fournir des flottes. A son entrée dans la Pouille (c'était le nom par lequel on désignait toujours le pays que nous nommons au jourd'hui royaume de Naples') toutes les villes, et même Naples, la capitale, lui ouvrirent leurs portes; il faut en excepter cependant Salerne et Gaëte. Salerne qui craignait la vengeance de l'empereur se défendit vigoureusement; cette ville fut prise d'assaut et saccagée. Les Génois et les Pisans se rendirent maîtres de Gaëte. Leurs flottes transportèrent l'empereur en

<sup>1</sup> Voyez vol. III, p. 86. 95.

Sicile; il soumit Messine, Palerme et toute l'île, et engagea, par des promesses fallacieuses, la veuve de Tancrède, à se mettre en son pouvoir avec son fils et ses filles. Le jeune roi Guillaume déposa lui-même sa couronne aux pieds du vainqueur. Henri la ceignit dans la cathédrale de Palerme.

Conduite uelle de enri VI.

Ge prince qui ne connaissait d'autre moyen d'affermir sa puissance que la terreur, donna le 25 décembre 1194 une preuve révoltante de cruauté. Il parut subitement dans l'assemblée des États à Palerme, et accuss la reine Sibylle et plusieurs grands du royaume d'avoir ourdi une conspiration contre sa vie. La seule preuve du complot était une lettre que l'empereur prétendait avoir recue d'un moine : sur un indice si faible plusieurs personnes du premier rang, tant ecclésiastiques que séculières, furent, les unes pendues, les autres empalées, ou enterrées vivantes, ou brûlées, ou privées de la vue. La reine Sibylle et ses enfans furent arrêtés; le jeune roi Guillaume eut, d'après un historien, les yeux crevés. Henri fit ouvrir les tombeaux de Tancrède et de son fils Roger mort avant lui; on leur arracha les couronnes comme à des usurpateurs. Au milieu de ces événemens d'un malheureux augure, l'impératrice Constance accoucha, le 26 décembre, d'un fils, qui par la suite devint fameux par ses aventures et ses malheurs, sous le nom de Frédéric. Sibylle et ses filles furent enfermées à l'abbaye d'Andlau en Alsace 1; on ne sait ce que devint le jeune Guillaume.

<sup>1</sup> Fondée vers 880 par l'impératrice Richardis, épouse de

Philippe, le plus jeune des fils de Frédéric Barberousse, d'un caractère aussi doux que Henri VI était farouche, s'était laissé toucher des charmes et de l'infortune de la jeune Irène, fille d'Isaac l'Ange, empereur de Constantinople, et veuve de Roger, ce fils de Tantrède, mort avant son père; il l'épousa du consentement de l'empereur qui l'investit de la Toscane et des autres fiefs de la comtesse Mathilde. Henri disposa aussi de la Romagne, de la Marche d'Ancône et du duché de Spolète en faveur de divers seigneurs allemands.

Arrivé en Lombardie, Henri VI fit voir que si en 1194 il avait rétabli la paix entre les villes, c'était parce qu'elle était nécessaire pour l'exécution de ses plans. En 1195 il se déclara le protecteur des cinq villes alliées avec le margrave de Montferrat, et mit le 13 juin Crême, Milan et Bresse au ban de l'Empire. Ces villes renouvelèrent alors l'ancienne Ligue lombarde, dans laquelle entrèrent, avec elles, Vérone, Mantoue, Modène, Faenza, Bologne, Reggio, Gravedona sur le lac de Como, Plaisance et Padone.

En Allemagne, où Henri VI revint avant la fin de Projet de l'année 1195, il s'occupa de l'exécution d'un vaste contonne it plan qu'il avait conçu pour la prospérité de l'Empire diagre dans et pour la grandeur de sa maison. C'était de rendre le trône héréditaire dans sa famille. Il en fit la proposition aux États assemblés à Mayence. A cette

Charles le Gros. Elle se composait d'une abbesse, princesse d'Empire, et de douze dames nobles.

condition il offrit de réunir à l'Empire la Sicile, la Pouille et la Calabre ; de reconnaître l'hérédité de tous les fiefs, même pour les femmes, et de renoncer au droit régalien en vertu duquel les empereurs se saisissaient de la dépouille des évêques et des abbés. Cinquante-deux princes consentirent à cet arrangement; mais Conrad de Wittelsbach, archevêque de Mayence, frère d'Otton, premier duc de Bavière?, et les princes saxons le firent manquer. Il est probable que le plan de Henri, s'il avait été adopté, aurait préservé l'Empire des déchiremens auxquels il a été en proie dans le douzième siècle; on ne pouvait l'avoir conçu sans posséder un génie politique, mais pour l'exécuter il aurait fallu le préparer en silence au lieu de le proposer subitement; il fallait surtout que son auteur fût un homme plus estimable par son caractère moral. Comme Henri VI feignait de se préparer à une croisade, on trouva fort naturel son désir d'assurer au moins la succession à son fils, Frédéric, et ce prince âgé à peine de deux ans fut élu roi des Romains dans une assemblée tenue à Francfort.

Philippe de obenstaufen vient duc ; Souale. L'empereur était arrivé en Italie dans les derniers mois de l'année 1196. Les actes sévères qu'il commit dans les états dont il n'était souverain qu'aux droits de son épouse, ne lui concilièrent pas l'amour des peuples, appui le plus sûr des trônes. Les exemples de cruauté qu'on en rapporte passent toutes les atrocités des anciens empereurs de Rome. L'impératrice Constance

<sup>1</sup> C'est-à-dire les Deux-Siciles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez p. 122 de ce vol.

ui, pendant l'absence de Henri, avait gouverné ses lats héréditaires avec modération et bonté, fut vivepent affectée du malheur d'un peuple auquel elle apartenait par sa naissance.

Rendant que l'empereur s'arrêtait en Sicile, on lui monça la mort de son frère Conrad, duc de Franconie, et, depuis, la mort de ses deux ainés Frédéric et biton, duc de Souabe et d'Alsace, et possesseur de mutes les terres qui anciennement avaient appartenu mu Guelfes en Souabe, en Franconie et sur le Rhin. Lenri conféra le duché de Souabe et d'Alsace avec les mures des Guelfes, à Philippe, le seul frère qui lui metait et qui était déjà duc de Toscane'.

Depuis que Henri VI avait échoué dans son plan renier la grandeur de l'Empire germanique, il s'occupait supire, et les Railiers au projet plus vaste encore et qui, probablement, d'Orient et d'Occident. L'occident et en présentant le premier. Il voulait faire revivre empire de Byzance qui était tombé dans une nullité solue, s'en rendre maître et fonder à la fois un état missant et une seule Église en réunissant l'Orient à Occident. L'exécution de ce plan et de tous ceux se son ambition pouvait avoir enfantés, fut empêchée er sa mort prématurée. A la suite d'un échaussement qu'il s'était attiré au siège d'une place dont le comnandant s'était révolté, il tomba malade, se sit porter Messine et y mournt le 28 septembre 1197, à l'âge le trente-trois ans.

1 Voyez p. 137 de ce vol.

Nous avons conduit l'histoire d'Allemagne l'époque où se renouvela la guerfe entre l'Empire et Sacer doce à laquelle le concordat de Worms paraisse avoir mis fin. Avant de raconter l'histoire de cette perre qui ne peut être détachée de celle d'Allemagne allons faire passer en revue les papes qui ont ou pri le siège pontifical depuis 1073 jusqu'en 1198.

## CHAPITRE IX.

Souverains pontifes depuis 1073 jusqu'à

Grégoire VII ouvre la liste des souverains pontifes Crégoire VII, de cette époque. Il a été amplement question dans les chapitres précédens du plan que cet homme extraordinaire avait conçu pour rendre la puissance spirituelle indépendante de celle des princes séculiers, et nême, s'il se pouvait, pour l'élever au-dessus d'elle; es succès qu'il a eus, des revers qu'il a éprouvés. régoire VII régna depuis 1073 jusqu'au 25 mai 1085. Il se passa une année après sa mort jusqu'à l'élec- vi-tor III. on de V ictor III, et quelque temps encore avant que nouveau pape pût se résoudre à entrer en fonctions, t que la comtesse Mathilde l'installât par la force des rmes à la place de Guibert, archevêque de Ravenne, me l'empereur Henri IV avait fait élire sous le nom Sément III. Victor III prêcha une expédition contre les Arabes d'Afrique, et accorda le pardon de leurs péchés à tous ceux qui y prendraient part. Cette exsédition peut être regardée comme l'avant-coureur des croisades. Les soldats de la foi détruisirent les plus. grandes villes des Arabes et massacrèrent 100,000 Infidèles. Victor III mourut le 16 septembre 1087.

Il y eut de nouveau une vacance de cinq mois, jus- Urbain II. qu'à ce que le parti de la comtesse Mathilde, assemblé

<sup>4</sup> Voyez vol. III, p. 280.

à Terracine, parce que Rome tenait toujours pour Clément III, proclama le 12 mars 1088, le cardinal Otton d'Ostie qui prit le nom d'Urbain II. Né en France, élevé à Rheims sous les yeux du fameux fondateur des Chartreux, nommé ensuite prieur de Cluny, il avait été appelé à Rome par Grégoire VII, et il fut un des conseillers les plus affidés de ce pape. Il eut d'abord beaucoup de peine à se maintenir dans l'île du Tibre où quelques dévotes eurent soin de son entretien, mais en 1089 les Romains chassèrent Clément III et reçurent Urbain II. L'antipape s'empara de nouveau du château S. Ange en 1091 et en resta mattre jusqu'en 1097.

Nous avons raconté ' quelle part prit Urbain II à la révolte du jeune roi Conrad contre son père et à la première croisade qui fut son ouvrage, et nous dirons dans un autre chapitre comment il fit dissoudre le mariage de Philippe I. v., roi de France, avec Bertrade de Montfort.

Institution de la monarchie de sicile.

Se trouvant en 1098 à Salerne, il conféra à Roger, comte de Sicile, par une bulle datée du 15 juillet, un privilége qui est connu sous la dénomination singulière de Monarchie de Sicile. Par ce diplôme Roger et ses successeurs sont nommés à perpétuité légats nés du saint-siège, avec le droit d'exercer tous les pouvoirs étendus que les prédécesseurs immédiats de Grégoire VII avaient commencé à donner à ces vicaires du pouvoir apostolique. Ce ne fut pas sans des motifs importans qu'Urbain II fut déterminé à accorder à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez vol. III, p. 234, 296.

Roger cette faveur extraordinaire: il était naturel que ce prince qui avait employé un tiers des revenus de l'île à fonder des évêchés et des églises, et qui avait rétabli la religion chrétienne dans un paysmusulman, ne voulût pas avoir travaillé pour un autre, ni souffrir que les légats envoyés par le pape se mêlassent des affaires ecclésiastiques. Roger avait alors le choix entre l'église d'Occident et celle d'Orient; et s'il s'était préférablement uni à la dernière, le patriarche de Constantinople n'aurait, sans doute, fait aucune difficulté de lui reconnaître tous les pouvoirs qu'il aurait demandés. Ce furent probablement ces motifs qui rendirent Urbain II si facile.

Urbain II mourut le 19 juillet 1099 peu de temps après être devenu mattre de Rome.

Le cardinal Rainier fut élu à sa place et prit le nom Pagent II. de Pascal II. La seconde année de son pontificat, en 1100, mourut l'antipape Clément III. Le parti impérial lui nomma, l'un après l'autre, trois successeurs dont aucun ne put se maintenir.

Pascal II resta fidèle aux principes de Grégoire VII et d'Urbain II dans sa conduite envers l'empereur et le roi de France. Nous avons parlé de ces deux objets, ainsi que de la succession de la comtesse Mathilde qui fut ouverte sous Pascal II. Il mourut le 21 janvier 1118 <sup>1</sup>.

Trois jours après, le cardinal de Gaëte qui n'était Gélase II. que diacre; fut élu à sa place, et prit le nom de Gélase II. Comme cette élection s'était saite d'une ma-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez vol. III, p. 284.

nière un peu mystérieuse, Cenci Frangipani, chef du parti impérial, se mit à la tête d'une troupe armée, et renouvelant l'exemple qu'un autre Cenci avait donné en 1076 , pénétra dans l'église, prit le pape par les cheveux, le maltraita de coups et le fit transporter dans son palais où il fut chargé de chaînes; cependant la noblesse de Rome et une partie des habitans de la ville avant pris les armes en faveur de Gélase. Frangipani le relâcha. Nous avons dit qu'à l'approche de Henri V ce pape s'éloigna de Rome où l'empereur fit élire un antipape sous le nom de Grégoire VIII : A peine Henri eut-il quitté la ville que Gélase II y retourna; mais pendant qu'il disait la messe, il sut attaqué par les Frangipani et chassé. Il alla en France et mourut à Cluny le 29 janvier 1119. Son successeur Guy, archevêque de Vienne qui sut

Calliate II, 1:19-1124.

élu à Cluny le 1 février 1119 et prit le nom de Callixte II, eut la gloire de terminer la guerre que Grégoire VII avait commencée contre les empereurs. Le concordat de Worms de 1122 est un monument de sa modération<sup>3</sup>. Pour le confirmer, Callixte II assembla en 1123 au Latran un concile qui est regardé comme le neuvième œcuménique: c'est le premier concile général tenu en Occident. Callixte II mourut en dé-

Neuvième concile général, 1123.

[Honorius II, 1130]. Avant la fin de l'année les cardinaux lui donnèrent poursuccesseur Thibault Buccapecu ou Boccadipecora, cardinal de S. Anastasie, qui prit le nom de Célestin-

cembre 1124.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez vol. III, p. 322. — <sup>2</sup> Voyez vol. III, p. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez vol. III, p. 252.

Déjà on avait commencé à chanter le Te Deum, lorsque Robert Frangipani parut au milieu de l'assemblée et proclama pape le cardinal Lambert, évêque d'Ostie. Thibault renonça à sa dignité, et Lambert sentant - combien peu son élection avait été canonique, quitta au bout de sept jours les ornemens pontificaux qu'il avait d'abord acceptés. Il y eut alors une élection formelle dont le résultat fut entièrement à l'avantage de l'évêque d'Ostie, qui prit le nom d'Honorius II. Nous avons vu quelle influence ce pape cut sur l'élection de l'empereur Lothaire II '.

La liaison intime qui existe entre l'histoire des Tables des étals papes et celle de l'établissement des Normands dans mand La Basse-Italie nous force de les réunir ici, en revenant sur l'année 1085 qui est celle de la mort de Robert Guiscard 2.

·Il existait alors trois états normands en Italie, dont deux sur le continent et le troisième en Sicile. Le premier était le comté d'Averse, portant le titre de principauté de Capoue, depuis qu'en 1061 Richard, successeur de Rainolfe, premier comte d'Averse avait été nommé par le pape Nicolas II, prince de Capoue par la grâce de Dieu et de S. Pierre. Son fils Jordan lui succéda en 1078; et celui-ci transmit en 1091 sa principauté à son fils, Richard II.

Le second état normand en Italie, à l'époque de 1124, était le duché de Pouille et de Calabre dans le gouvernement duquel Roger succéda en 1085 à son père Robert Guiscard: Salerne était sa résidence.

<sup>1</sup> Voyez p. 66 de ce vol. - 2 Voyez vol. III, p. 96.

Son fils Guillaume régna de 1111 à 1127 et mourut sans enfans.

Le troisième état, ou le comté de Sicile, avait été fondé depuis 1060 par Roger I.er, l'un des frères de Robert Guiscard. Ce prince prit en 1061 Messine, en 1072 Palerme, en 1078 Syracuse. La prise de Girgenti en 1089 acheva la conquête de la Sicile avec Malte. Ce fut à lui que le pape Urbain II accorda en 1098 le privilége de la Monarchie de Sicile '. Il mourut en 1101. Simon, son fils, qui lui succéda, étant mort en 1105, le comté de Sicile passe à Roger II, frère de Simon. Ce prince profita d'une absence de son cousin Guillaume, duc de Pouille et de Calabre. et du besoin d'argent qu'avait ce prince, pour se faire vendre ou engager la moitié de la Calabre. Guillaume étant mort en 1127 sans enfans, Roger II, sans reçourir à l'autorité du suzerain qui était le pape, se mit en possession des duchés de Pouille et de Calabre ot de la principauté de Tarente. L'héritier légitime de ces états était Boémond II, sils de Boémond I.e., ce fils atné de Robert Guiscard qui aurait dû succéder en 1085, mais s'était vu forcé de se contenter de la principauté de Tarente et avait fondé ensuite celle d'Antioche . Boémond II étant absent à la mort de son cousin Guillaume, on n'eut aucun égard à ses droits. et ce prince mourut peu d'années après, laissent la principauté d'Antioche à sa fille Constance .

Un autre compétiteur plus puissant se présenta à

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez p. 142 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez vol. III, p. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez vol. 111, p. \$85.

Roger II; c'était le pape Honorius II qui saisait valoir une donation que Guillaume devait avoir faite sur son lit de mort. Le pape prononça l'excommunication contre l'usurpateur et leva une armée; mais abandonné par le prince de Capoue qui avait d'abord fait cause commune avec lui, et manquant d'argent pour faire la guerre, il conclut en 1128 la paix avec Roger II et l'investit des états de Robert Guiscard.

Honorius II étant mort le 14 février 1130, seize car- 1130-114 dinaux se hâtèrent de nommer son successeur, le lendemain 15 février avant qu'on sût qu'Honorius n'existait plus. Leur choix tomba sur le cardinal Grégoire Papi qui prit le nom d'Innocent II. Les autres cardinaux qui faisaient la majorité, ne reconnaissant pas ce choix clandestin, élurent le cardinal Pierre de Léon, fils d'un Juif baptisé qui avait amassé de grandes richesses par le commerce. Pierre prit le nom d'Anaclet II. Innocent II ne pouvant se maintenir contre un adversaire si riche, quitta Rome avec les cardinaux de son obédience, et alla en France. Louis le Gros, Lothaire II, roi d'Allemagne, et Henri I. er, roi d'Angleterre le reconnurent souverain pontise.

Pour se faire également un appui, Anaclet II signa le 27 septembre 1130 une bulle par laquelle il conféra à Roger II la dignité de roi de Sicile et l'investit, tant de la Sicile, de la Pouille, de la Calabre et de Salerne qu'il possédait déjà, que de la principauté normande de Capoue où régnait encore Richard II, et du duché de Naples, qui avait ses ducs particuliers sous la souveraineté des empereurs de Constantinople. Telle est l'origine du royaume des Deux-Siciles.

Innocent II fut ramené en Italie par l'empereur Lothaire II; il fut reconnu par tous les princes catholiques, à l'exception du roi des Deux-Siciles; mais il ne put se maintenir à Rome, où Anaclet avait un fort parti. Le secours de l'empereur contribua à faire priver Roger II en 1.136 des duchés de Pouille et de Calabre, dont on disposa comme de fiess de l'Église et de l'Empire. Innocent, croyant alors devoir se cond con-montrer publiquement comme chef de l'Église d'Occident, convoqua pour le mois d'avril 1139 au Latran le dixième concile œcuménique, qui sut composé de près de 2000 prélats. Le pape y prononça ces paroles remarquables: « Vous savez que Rome est la capitale du monde; que l'on reçoit les dignités ecclésiastiques par la permission du pontise romain, comme à titre de fief, et qu'on ne peut sans cela les posséder légitimement. » Il cassa ensuite tous les actes d'Anaclet II et excommunia Roger II, roi de Sicile, qui s'était de nouveau emparé d'une grande partie de la Pouille. Le pape lui-même se mit à la tête d'une armée, pour expulser Roger; mais ayant été surpris le 22 juillet 1139 près de San Germano par Roger, fils du roi de Sicile, lequel portait le titre de duc de Pouille, il fut fait prisonnier avec plusieurs cardinaux.

Origine du

Roger II traita le pape avec respect et entra en néaume des ax-Siciles, gociation avec lui. Le 28 juillet 1139 Innocent II signa une bulle par laquelle il reconnaît Roger et ses descendans, rois de Sicile, ducs de la Peuille (dans laquelle la Calabre était comprise) et prince de Capoue, à condition de prêter hommage au souverain pontife et de lui payer un cens annuel de 600 pièces. d'or. Ainsi le pape sacrifia le prince de Capoue, son allié. La bulle du pape ne parle pas de la principauté de Salerne sur laquelle la cour de Rome formait des prétentions, ni du duché ou plutôt de la république de Naples : cette ville se soumit volontairement à Roger après sa réconciliation avec le pape; et comme ce prince força bientôt après Bari à la reddition, il se trouva maître de tout ce qui forme encore aujourd'hui le royaume des Deux-Siciles.

Ainsi Innocent II se fit un ami du plus redoutable Arnold de adversaire qu'il ait eu à combatre. Il lui en restait un autre qui, sans avoir des armées à commander, porta à l'autorité pontificale un coup dont elle ressentit longtemps les suites. Un simple moine, Arnold de Bresse, novateur fanatique qui avait fait ses études en France sous le célèbre Abélard, s'était érigé en réformateur du clergé. Dans des prédications plus verbeuses qu'éloquentes il enseignait que ce n'était que par un abus nuisible aux bonnes mœurs que le clergé s'était arrogé un pouvoir temporel et la possession de biensfonds; tandis qu'il ne devait vivre que du produit de la dime et des offrandes. Cette doctrine, accompagnée de vives déclamations contre les vices du clergé, trouva de nombreux sectateurs en Italie. Innocent II la condamna au concile du Latran de 1139; Arnold se retira alors à Zurich où il continua ses prédications.

Rome était une des villes où la doctrine des Politiques (c'est ainsi qu'on nommait les adhérens de ce novateur) devait fructifier davantage. Ses habitans, dégradés par tous les vices, étaient tour à tour les esclaves de tous les démagogues qui savaient exalter leurs têtes par le souvenir d'une ancienne grandeur, dont ils voyaient les ruines autour d'eux. Dans leur illusion ils se croyaient appelés à faire renaître cette république dont le nom remplissait les annales du monde. Mais quels étaient ces nouveaux républicains? C'étaient les citoyens d'une ville réduite à compter comme une rivale le bourg de Tivoli, son voisin, et à faire la guerre à cet assemblage de quelques maisons de campagne. Les haines entre des villes d'une même province, dont se composait ce qu'on a pompeusement nommé l'histoire des républiques italiennes du moyen âge, ne connaissaient point de bornes : Tivoli avait tenu pour Anaclet II, et les Romains voulaient le punir en le faisant disparattre de la surface de la terre: Innocent II plus sage accorda la paix aux Tiburtins 1 à des conditions équitables.

ique ro-, 1143. La modération du pape servit de prétexte aux républicains de Rome pour le dépouiller de toute autorité temporelle. Le peuple s'empara en 1143 du Capitole, proclama la république romaine, établit un sénat de cinquante-six membres, probablement nobles, (car la noblesse n'avait pas mieux résisté que le peuple au fanatisme républicain) et présidé par un patrice, qui devait représenter la majesté de la république. Jordan, frère d'Anaclet II fut élevé à cette dignité.

Pendant ces troubles le pape Innocent II mourut le 24 septembre 1143, et on lui donna pour successeur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tibur est l'ancien nom de Tivoli.

un ami d'Arnold de Bresse, le cardinal Guy de S. Marc, de la famille de Castello, qui prit le nom de Célestin II et mourut dès le 9 mars 1144. Le cardinal Gérard Caccianemici, ou Lucius II, qui lui succéda, Lucius II. renouvela l'alliance avec Roger II, et, à l'aide de la faction de Frangipani, ou parti impérial, qui lui était dévouée, il essaya de disperser le sénat par la force. Ses soldats furent repoussés avec perte, et lui-même, blessé par les pierres qu'on lui avait lancées, mourut le 25 février 1145. Le troisième pape élu dans l'espace de dix-huit mois, Eugène III, (Pierre Bernard 1146-1168. de Pise, moine de l'ordre de Ctteaux et disciple de S. Bernard) se retira au monastère de Farfa, et de là à Viterbo. Les historiens ne s'expliquent pas clairement sur les moyens que ce pontife employa pour intimider les Romains; ils se bornent à nous dire que les Tiburtins armés pour sa cause lui rendirent d'utiles services. Vers la fin de l'année, la république transigea avec lui. Le pape laissa aux Romains leur fantôme de sénat; mais à la place du patrice ils acceptèrent, comme anciennement, un préset de sa main. Eugène rentra alors dans Rome, mais il en sortit de nouveau en mars 1146, et se rendit en France d'où il dirigea, d'après les conseils de S. Bernard, la deuxième croisade.

En 1149 les troupes du roi de Sicile le ramenèrent à Rome; mais il quitta encore une fois cette ville en 1150; s'arrangea en 1152 avec la république et fixa de nouveau son siège à Rome, où il mourut le 7 juillet 1153.

Conrad, cardinal-évêque de Sabine, ou Anastase IV, Anastase 1

fut nommé à sa place, le 9 juillet 1153. Ce pontife, prudent, éclairé et modéré, ne vécut que jusqu'au 2 décembre 1154. Un Anglais, Nicolas Brakespeare, cardinal-évêque d'Albano, lui succéda sous le nom drien IV. Il a été le seul Anglais qui se soit jamais assis dans la chaire de S. Pierre. Comme Arnold de Bresse se trouvait encore à Rome, et était l'âme de la prétendue république, le nouveau pape mit la capitale de la chrétienté en interdit. C'était un événement jusqu'alors inoui; le peuple força le sénat de chasser le prédicateur dont Adrien IV avait juré la mort. L'empereur Frédéric I. qui fit alors sa première expédition en Italie, livra Arnold au pape, qui le fit pendre à Rome en 1155 et brûler son cadavre.

Roger II, roi de Sicile, après avoir fait en Grèce une expédition dont l'unique résultat fut l'introduction des fabriques de soic en Italie<sup>1</sup>, était mort le 27 février 1154 et avait eu pour successeur son fils Guillaume I. 17, qu'on a surnommé le Mauvais. Adrien IV croyant pouvoir profiter de l'occasion pour agrandir l'État ecclésiastique, fit quelque difficulté de lui accorder l'investiture. La guerre qui en résulta tourna au désavantage du pape. Le roi renouvela l'exemple donné par deux de ses prédécesseurs. Il vint tomber aux genoux du pape, qui était enfermé à Bénévent, et lui prêta le serment de fidélité. Adrien l'investit au mois de juin 1156 du royaume de Sicile, du duché de l'ouille, des principautés de Capoue, Naples, Salerne et Melfi, et du pays des Marses (l'Abruzze).

<sup>1</sup> Nous en parlerons au Livre V.

Les discussions qui s'élevèrent entre ce pape et l'empereur Frédéric I. et à l'occasion du terme de bienfaits dont le premier se servit en rappelant à l'autre qu'il l'avait couronné, ont été rapportées ailleurs '; elles étaient peut-être sur le point d'éclater en brouillerie ouverte quand Adrien IV mourut le 1 septembre 1159. Ce fut ce pape qui, ouvrant un jour son cœur au fameux Jean de Salisbury, dit ce mot profond: La couronne des rois et la tiare brillent de loin, parce qu'elles brûlent 2.

ll y eut une élection schismatique. La majorité éleva Alexandre II au pontificat un des hommes qui avaient le plus contribué à la désunion entre Adrien IV et Frédéric I.er. le cardinal Roland de Bandinello, chancelier de l'Église romaine, qui s'appela Alexandre III; la minorité lui opposa Octavien, des comtes de Tusculum ou de Frascati qui prit le nom de Victor IV et chassa son adversaire par la force. C'était le parti normand et l'impérial qui luttaient l'un contre l'autre. Alexandre III se sauva à Santa-Ninfa dans la Campanie où il fut sacré. Assigné à comparaître au concile de Pavie que l'empereur avait chargé de prononcer entre les deux compétiteurs, il récusa cette assemblée comme illégale, avant été convoquée par l'empereur qui n'en avait pas le droit. Déclaré schismatique par le concile, Alexandre quitta l'Italie en 1162 et se rendit en France où il fut reconnu. Victor IV étant mort en 1164 son parti nomma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 94 de ce vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coronam et phrygium merito clara videri, quia ignea sunt. JOANN. SALISB. Polycrat. VIII. 23.

Pascal III ou Guy, évêque de Crême; mais les Romains rappelèrent Alexandre et le reçurent avec de grandent démonstrations de respect. Quoiqu'il fût soutenu par les troupes de Guillaume II qui en 1066 avait succédé à son père sur le trône des Deux-Siciles, il ne put a maintenir en 1067 contre l'empereur Frédéric qua maintenir en 1067 contre l'empereur Frédéric qua Néanmoins il rejeta les propositions pacifiques de Frédéric I." qui voulait que les deux papes renonde cassent à leur dignité, et que leur abdication mais suivie d'une élection entièrement libre; mais voyant que cette proposition plaisait au peuple, il s'évada de la Rome (car il avait toujours été maître d'une partie de cette ville) et se retira à Bénévent.

Bientôt Alexandre suscita à l'empereur un puissant ennemi; il fut l'ame de la Ligue lombarde et diriger la guerre qui se termina par l'entière défaite de Fréndéric I." et par la paix de Venise de 1177: ce fut la triomphe le plus éclatant de la puissance pontificale et de l'orgueil d'Alexandre III. Reconnu souverain pontife de toute la chrétienté, il traita avec modération, et même avec bonté, l'antipape Callixte III (Jean abbé de Struma en Hongrie) qui en 1168 avait remplacé Pascal III.

Il ne faut pas passer sous silence un fait qui honore le caractère d'Alexandre, III. Averti que, par un exès de dévotion, les Suédois avaient pris la coutume de léguer toute leur fortune à l'Église, le pape défendit à ceux qui avaient un fils, de laisser à l'Église plus de

<sup>1</sup> Yoyez p. 115 de ce vol.

moitié de ce qu'ils possédaient : ceux qui en avaient beux, ne devaient lui léguer que le tiers et ainsi de mite'.

En 1179 Alexandre III tint au Latran le onzième Troisième concile de macile œcuménique de l'Église latine, ou le troisième equel l'Orient ne prit aucune part. Afin de prévenir général. sélections schismatiques, le concile décréta que pour tre pape légitime, il fallait avoir réuni les suffrages te deux tiers des cardinaux, et que l'Église de Rome ayant pas de supérieur, il n'existait pas de juge qui at prononcer dans une élection litigieuse.

Alexandre III prit encore d'autres mesures pour Exclusion du clergé et du gulariser les élections futures. L'ordonnance de peuple de Rome du droit icolas II de 1059, en attribuant le droit d'élire le d'élire le d'élire le pape. pe aux cardinaux-êvêques et aux cardinaux-prêtres, mit laissé de l'influence au reste du clergé et au raple romain, et réservé aux empereurs leur prérogare. Alexandre III fit entrer au collége des cardinaux chefs du clergé romain, les archiprêtres des basiques du Latran, de S. Pierre et de Ste. Marie Marure, les abbés de S. Paul et de S. Laurent-hors-desburs, les grands-officiers de l'Église romaine, tels ue le primicerius, secundocerius, protoscrinarius, acellarius et autres dont les offices furent supprimés, t exclut des élections le reste du clergé. Par ces romotions il donna naissance à la troisième classe u sacré collége, laquelle se compose des cardinauxliacres. On y reçut aussi par la suite les directeurs les principales maisons de charité à Rome.

<sup>1</sup> OBanhiblm. Hist. Eccles., L. IV, p. 499.

Frédéric I. « ne fut pas le seul monarque de la tienté qu'Alexandre III humilia: neus verrons « triomphe qu'il remporta dans une contestation Henri II, roi d'Angleterre, ne fut pas moins écl

Lucius III, 1181 - 1186.

Alexandre III mourut le 30 août 1181. Son se seur, Lucius III, (Ubalde, cardinal-évêque d'C natif de Lucques, fut élu par les seuls cardi d'après le réglement d'Alexandre III. Il ne pi faire valoir son autorité à Rome où dominait tou co monstre à mille têtes, appelé république ron éternellement en guerre avec Tusculum depui Tibur, sa puissante rivale, n'existait plus. Ur trait suffira pour peindre ces républicains. Dan de leurs expéditions contre Tusculum, ils priren troupe de clercs attachés au pape ; ils leur cres les yeux, à l'exception d'un seul qu'ils chargère conduire les autres à Lucius II, montés sur des et la tôte couverte d'une mitre. Ils avaient forc malheureux de jurer qu'ils parattraient devant le dans l'état où on les avait réduits.

Urbain III. 1185 — 118. .

Lucius cut en 4484 une entrevue avec l'emp Frédéric I. " à Vérone. Elle se passa en di désagréables sur les terres de la comtesse Matl sur une élection schismatique qui avait eu lieu à T et sur d'autres objets. Lucius mourut à Vére 24 novembre 4486 et fut remplacé, dès le lende par le cardinal-archevêque de Milan, Hubert Cr qui se nomma Urbain III. Ce pape non-soul continua les disputes avec l'empereur sur les de Mathilde, mais lui contesta aussi le droit c ouille. Il eut le chagrin de ne pouvoir empêcher le mariage du fils de Frédéric I. er avec l'héritière des eux-Siciles'. Il allait excommunier l'empereur lorsque nouvelle de la prise de la ville et du roi de Jérusamm par Saladin, lui porta un coup mortel. Il expira Ferrare le 19 octobre 1187.

Le pontificat de Grégoire VIII qui promettait un Grégoire VIII, 1187. pouvernement sage, ne dura que du 20 octobre au 7 décembre 1187. Son successeur, Clément III, Clément III, 1187-1191. Romain, eut la satisfaction de voir prendre la croix l'empereur, aux rois de France et d'Angleterre et beaucoup d'autres princes. Il termina en 1188 par Fin de la ne transaction le différend existant depuis quarante-maine inq ans entre les papes et la république romaine. On emit sous son autorité le sénat, la ville, la basilique e S. Pierre et les autres églises avec tous les droits galiens, à la réserve du tiers du produit de la mon-oie et du péage d'un seul pont, lesquels restèrent à a ville. Les sénateurs qui étaient en fonction, et ceux qui seraient nommés tous les ans, devaient prêter perment de fidélité au pape; la dignité de patrice fut abolie. Le pape promit de sacrisier Tusculum à la age des Romains dès qu'il en serait mattre.

Clément III eut la satisfaction de voir Henri VI Privé de la succession des Deux-Siciles par Tancrède, auquel il s'empressa de donner l'investiture 2. Il moutut le 27 mars 1191.

Le cardinal-diacre Hyacinthe Bobocard, vieillard de Célestin III. quatre-vingt-trois ans fut élu pape le 30 mars et prit

<sup>4</sup> Vóyez p. 128 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez p. 132 de ce vol.

le nom de Célestin III. Il différa sa consécration retarder le couronnement de Henri VI: mais les c n'étant plus possibles, il se fit livrer Tusculum pouvoir tenir l'engagement que Clément III avai envers les Romains. La malheureuse ville fut dét Henri VI se rendit mattre du royaume des Deux-Si Célestin III mourut le 8 janvier 1198.

Innocent III, 1198 — 1216.

Après ce vieillard, le siége pontifical fut o par un des plus grands papes qui s'y soient assi vieux Célestin III étant mort en 1198, les card élurent à sa place le cardinal Lothaire de la sa des comtes de Segni, qui prit le nom d'Innocent Ce pape n'avait que trente-sept ans, mais son é tion lui avait donné une grande considération, et tôt il fit admirer sa fermeté, sa prudence, et l'ha avec laquelle il sut faire tourner les événemens vantage de la puissance ecclésiastique. Ses prin étaient ceux de Grégoire VII, et il ne manquait courage ni de la constance nécessaires pour exé le plan de ce pape; les circonstances le favoris plus qu'aucun de ses prédécesseurs depuis celui prit pour modèle. Il eut encore sur lui l'avantas trouver les fondations de l'édifice qu'il voulait é déjà posées : car si aucun des successeurs de Gré n'avait pu achever le plan de ce pontife, ils ne s'él au moins pas relâchés de ses prétentions que nion publique s'était accoutumée à regarder co légitimes.

Innocent III rétablit sa do-

Le premier soin du nouveau pontife fut de coi nination tem- der sa puissance temporelle, qui devait servir de

l'édifice de sa domination. Il força le préfet de Rome, nommé par l'empereur, de lui prêter l'hommage lige, et lui donna par le symbole du manteau Finvestiture de sa charge, mais seulement après lui roir fait jurer de la résigner dès qu'il en serait requis. E'était mettre fin subitement à toute autorité de l'empereur. Il requit ensuite les habitans de la Marche L'Ancône qui étaient déjà très-portés à la révolte, et teux.du duché de Spolète, de chasser les seigneurs Memands que Henri VI leur avait donnés. Ces deux bigneurs offrirent de se reconnaître vassaux de l'Étise de Rome et de payer tribut au pape; leur soumission fut refusée et ils furent obligés de retourner n Allemagne. C'est ainsi qu'Innocent III posa les andemens de ce qu'on appelle l'État ecclésiastique. Il Leava aussi de réunir l'ancien Exarchat, y compris la Comagne et les terres de la comtesse Mathilde; mais de prouva une résistance qui l'engagea à différer cette Munion jusqu'à des temps plus favorables. Nous verens qu'elle ne fut consommée que sous Rodolphe de Sabsbourg. N'espérant pas de réduire la Toscane Lous son obéissance, il exhorta les villes de ce duché a se rendre indépendantes et à former une confédéravien pour la défense de leur liberté. Florence, Lucques Wolterre, Prato, San Miniatiet d'autres obéirent à cet appel; Pise, Pistoia, Poggibonzi restèrent fidèles à leur souverain. Depuis les brouilleries de Frédéric Barberousse avec Henri le Lion, on appelait Guelfe en Italie tout ennemi des empereurs et par suite tout ami de la liberté populaire, et Gibelin, tout partisan des empereurs, tout royaliste et tout ami du gouvernement aristocratique. Ainsi la ligue dont Florence était le chef-lieu, était une alliance guelfe, celle de Pise était gibelline. Ces deux noms continuèrent en Italie de désigner deux partis opposés, même lorsqu'il n'y avait plus de Hohenstaufen et que les Guelfes étaient devenus entièrement étrangers à ce pays.

La situation du royaume de Sicile était telle que le pape pouvait la désirer. Henri VI n'avait laissé qu'un fils à peine âgé de quatre ans . L'impératrice Constance, mère de cet enfant, entourée de factions, n'ayant pas un ami auquel elle pût se fier, résolut de s'en faire un qui fût assez fort pour la tirer de tous ses embarras : elle se jeta entre les bras du pape, réclama sa protection pour son orphelin, et sollicita pour ellemême et pour le jeune Frédéric l'investiture du royaume des Deux-Siciles. Innocent III sentit sur-lechamp l'avantage qu'il pourrait tirer des circonstances. La cour de Rome se repentait depuis long-temps d'avoir accordé aux rois de Sicile le fameux privilége de la Monarchie de Sicile. Ce n'était pourtant pas un privilége dans le sens où un privilége est une faveur accordée par le souverain. C'était un véritable concordat, un traité synallagmatique exprimant les conditions auxquelles Roger II consentait à soumettre de nouveau son île à la hiérarchie romaine à laquelle elle était devenue étrangère sous l'empire des Arabes.

Modifications de la Monarchie de Sicile.

Ce fut cette convention qu'Innocent III qualifia de privilége révocable à volonté. Il exigea que l'impéra-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez p. 139 de ce vol.

trice Constance consentst à quatre modifications au moyen desquelles la bulle d'Urbain II continuerait à régler les rapports ecclésiastiques de l'île. La position où l'impératrice mère se trouvait, ne lui permit pas de · balancer. En conséquence, il fut convenu que dorénavant les rois de Sicile permettraient que les évêques fussent élus dans la forme canonique; qu'ils confirmeraient les élections; après quoi celles-ci seraient encore soumises à la confirmation du pape; que les appels en cour de Rome seraient permis à tout ecclésiastique Sicilien, et que le pape pourrait envoyer des légats dans l'île toutes les fois qu'il le jugerait nécessaire. A peine la bulle du pape relative à ces innovations fut-elle publiée, que l'impératrice Constance mourut; c'était au mois de décembre 1198. Par son testament elle avait consié la tutèle du jeune roi au pape, comme au suzerain, avec une pension annuelle de 30,000 pièces d'or.

Aussitôt qu'Innocent III connut le testament, il détitleur du n puta en Sicile un légat pour prendre en main le gou- de Sicile. vernement; mais les grands du royaume, chargés de l'éducation du jeune prince, resusèrent de lui obéir; le pape fut obligé d'envoyer des troupes afin de se mettre en possession de la régence et de réprimer la révolte de plusieurs grands vassaux, qui voulaient prositer de l'occasion pour se rendre indépendans. Le gouvernement papal peut avoir été nuisible, sous quelques rapports, à la Sicile; mais ce qui est certain, c'est que la fermeté de son tuteur sauva à Frédéric son patrimoine. On peut dire aussi que la contesta-

tion sur la monarchie de Sicile, qui, sous un autre ordre de choses, se serait sans doute prolongée, fut entièrement étouffée, puisqu'on ne pouvait pas refuser au régent le droit d'exercer la puissance ecclésiastique par un légat. Innocent III négocia le mariage de son pupille avec Constance, fille d'Alphonse II, roi d'Aragon, et veuve d'Émeric, roi d'Hongrie. Il eut lieu en 1209, lorsque Frédéric n'avait pas encore atteint sa quinzième année.

Nous verrons Innocent III armer la population de la France contre des Chrétiens égarés et les ramener au bercail par le fer et le feu; nous le verrons concevoir et enfanter l'inquisition si terrible par les formes de sa procédure; mais auparavant nous le verrons exécuter de plus grandes choses, s'ériger en arbitre de l'Empire germanique, changer le royaume d'Angleterre en fief de l'Église romaine, et établir sa domination ecclésiastique à Constantinople. Avant de rapporter ces révolutions qui demandent quelques détails, montrons ce digne successeur de Grégoire VII dans quelques circonstances, où il développa son grand caractère et la force de son génie.

Affaire du divorce de Philippe-Auguste.

Philippe-Auguste, roi de France, veuf d'Isabelle d'Artois, avait épousé le 12 août 1193 Ingeburge, fille de Waldemar I. er, roi de Danemark. Cette princesse était fort jeune et parfaitement belle; néanmoins au moment où il devait consommer le mariage, le roi fut saisi d'une répugnançe invincible qui le força de la quitter. Un parlement assemblé à Compiègne, en 1193, eut assez de complaisance pour déclarer le ma-

riage nul, sous le ridicule prétexte qu'Ingeburge était parente à un degré probibé de la première épouse de Philippe-Auguste. La jeune reine qui n'avait ni appui zi conseil, et qui ignorait jusqu'à la langue du pays où on l'avait fait venir pour la déshonorer, ne comprenant rien à la procédure dont elle était l'objet, s'écria à plusieurs reprises : Male France! male France ! Rome ! Rome ! Sur les réclamations du roi de Danemark, le pape Célestin III prit connaissance de l'affaire; mais Philippe-Auguste, sans avoir égard à l'appel interjeté par Ingeburge, épousa en 1196 Agnès de Méranie, fille du duc Bertold IV. A peine Innocent III fut-il assis sur la chaire pontificale que, se rappelant qu'il était le protecteur de l'innocence epprimée et le vengeur des mœurs outragées, il s'arma des censures de l'Église, mit le royaume de France en interdit, et força le roi de reprendre Ingeburge.

Alphonse IX, roi de Léon, avait été obligé en 1192 de se séparer pour cause de parenté de son épouse, une infante de Portugal; mais ayant épousé ensuite une infante de Castille qui était sa parente <sup>1</sup>, Innocent III lança contre lui les foudres de l'excommunication, dont il ne fut relevé qu'en rompant cette union.

En 1204 Pierre II, roi d'Aragon, vint à Rome pour se faire couronner par le pape, auquel il jura fidélité et obéissance en se rendant tributaire de l'apôtre S. Pierre. Calojean, roi de Bulgarie, reçut du pape la couronne en 1203, et se soumit à l'Église de Rome, et le pape éleva l'archevêque des Bulgares au rang de

<sup>1</sup> Elle était sa nièce à la mode de Bretagne.

patriarche. Ainsi fut terminé un différend qui avait été dans l'origine une des causes du schisme entre Rome et Constantinople 1. Innocent III décida enfin, comme arbitre suprême, différentes contestations qui s'étaient élevées sur la succession aux trônes de Danemark et d'Hongrie.

Ce pape ne déploya pas moins de zèle et d'activité dans le gouvernement de l'État ecclésiastique. Persuadé qu'une administration impartiale de la justice est la sauve-garde des états, il ne la confia qu'à des hommes éclairés et d'une probité reconnue. Trois fois par semaine il tenait consistoire pour s'occuper des affaires publiques. L'attention qu'il apportait à les examiner, la sagacité avec laquelle il débrouillait les choses qui présentaient le plus d'embarras; l'équité qui brillait dans ses jugemens, le firent respecter comme le restaurateur de l'ordre public. Ses lettres qui nous sont parvenues peuvent passer pour des modèles de décisions juridiques.

<sup>1</sup> Voyez vol. II , p. 251.

## CHAPITRE X.

Renouvellement de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce; histoire d'Allemagne jusqu'en 1273, et histoire des papes jusqu'en 1294.

## SECTION L.

Philippe de Souabe et Otton IV, 1198 — 1218.

Frédéric, fils de Henri VI avait été élu roi des Ro- gliectic schismatic mains en 1196 '. Il n'avait pas encore trois ans, lorsque de Philip, de Souabe son père résolut de l'envoyer en Allemagne pour faire corroborer l'élection par un couronnement. Il invita son frère, Philippe, duc de Souabe et de Toscane 2, à venir chercher le jeune prince pour le conduire en Allemagne. Philippe était arrivé à Viterbe, lorsqu'il reçut la nouvelle inattendue de la mort de son frère. ll reprit sur-le-champ le chemin de l'Allemagne pour veiller aux intérêts de son neveu et à ceux de sa famille. Prenant la qualité de régent, il exhorta les princes à rester fidèles au serment qu'en 1196 ils avaient prêté au jeune roi; mais il les y trouva peu disposés. On ne voulait pas d'un roi enfant, et les princes se regardaient comme dégagés de leur serment, parce qu'à l'époque de sa prestation Frédéric n'avait pas même encore reçu le sacrement du baptême. Le pape qui ne voyait pas avec plaisir que son vassal portât la couronne impériale, conseilla aux États de se donner un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 138 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez p. 137 et 139 de ce vol.

autre chef. Ses avis ne furent pas négligés. Les ennemis de la maison de Hohenstaufen levèrent de nouveau la tête. Les principaux étaient Adolphe, comte d'Altenau, archevêque de Cologne, et Henri le Long, comte Palatin du Rhin qui était fils de Henri le Lion et chef du parti Guelse 1. Le comte Palatin était, à la vérité, en Palestine, mais ses amis se montrèrent d'autant plus actifs. Ils offrirent la couronne à Bertold, duc de Zæhringen; mais Philippe acheta le désistement de ce prince, movennant une forte somme d'argent; voyant cependant qu'il ne pourrait soutenir les droits de son neveu, Philippe se mit lui-même sur les rangs pour demander la dignité impériale. Il réunit les princes et États de Souabe, de Saxe, de Bavière, de Franconie et de Bohème à Mulhouse en Thuringe, ou, d'après quelques historiens, à Ichtershausen près d'Arnstadt, et se fit élire roi d'Allemagne, au mois de mars 1198. Le parti Guelfe, composé de l'archevêque de Cologne, des vassaux et amis du comte Palatin du Rhin, et de Henri I. er, duc de Lothier et de Brabant, se rendit à Andernach, et y proclama Otton IV, troisième fils de Henri le Lion, que son oncle, le roi Richard Cœur de Lion, avait nommé duc de Guienne et comte de Poitou. Ce prince arriva promptement en Allemagne, se rendit maître d'Aix-la-Chapelle et se fit couronner par l'archevêque de Cologne, le 4 juillet 1198. Le couronnement de Philippe avait eu lieu à Mayence; en l'absence de l'archevêque qui était en Palestine, ce sut l'archevêque de Tarentaise qui en exécuta la cérémonie.

<sup>1</sup> Voyez p. 133 et 134 de ce vol.

Cette double élection fut un événement fort agréable pour le pape qui s'érigea en juge entre les deux candidats, en vertu d'un droit, disait-il, dont jouissait le siège de Rome depuis qu'il avait transféré l'Empire des Grecs aux Allemands. Cependant il ne prononça pas sur-le-champ d'une manière définitive; il rejeta positivement Frédéric, comme étant un ensant, et Philippe pour s'être montré ennemi de l'Église pendant qu'il avait gouverné la Toscane; mais tout en donnant des éloges à Otton, il fit observer qu'il avait été élu par trop peu de princes, pour être reconnu, et exprima le vœu qu'un plus grand nombre se prononcât en sa faveur.

Les deux empereurs rivaux eurent recours aux Lep armes. Philippe se fit beaucoup d'amis par la libéralité avec laquelle il distribua les richesses de sa famille et disposa de ses domaines. Sa facilité fut la première cause de cette foule de nobles indépendans qu'on trouvait en Souabe jusqu'à l'extinction de l'Empire germanique. Le schisme de l'Empire se communiqua à l'Église de Mayence. A la mort d'Adolphe de Wittelsbach en 1200, il y eut une double élection; des deux archevêques nommés, l'un reçut l'investiture de Philippe, l'autre d'Otton. Enfin au mois de juin 1201 Innocent III envoya un légat, qui, au nom du pape, déclara Otton IV roi légitimement élu et excommunia Philippe et ses adhérens. Otton IV jura de porter respect et obédience au pape, de lui abandouner la possession des biens que l'Église de Rome avait recouvrés ou recouvrerait encore, et de l'aider à les défendre.

Les princes du parti de Philippe furent indignés de la prétention du pape de leur donner un monarque; ils protestèrent contre sa déclaration dans une lettre très-énergique; ils lui dirent sans détour qu'ils ne lui reconnaissaient point le droit d'intervenir, et moins encore de juger en affaires politiques. Dans sa réponse, qui est un document important dans l'histoire de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce, Innocent III dit qu'il contestait d'autant moins le droit des princes d'élire un roi et empereur futur, qu'ils le tenaient du siége apostolique; mais que le pape qui devait conférer à l'élu la couronne impériale, avait celui d'examiner s'il en était digne. D'après ces principes il soutint que, bien loin de jouer le rôle de juge, son légat n'avait fait que déclarer un des candidats, digne, et l'autre, indigne du trône.

Décadence du parti d'Otlon IV:

Cependant le parti d'Otton IV, qui, par la mort de Richard Gœur de Lion, avait perdu l'espoir de secours pécuniaires, alla en décroissant, quoiqu'il eût trouvé moyen d'y attirer Hermann, landgrave de Thuringe, et Przemysl-Ottocar I. er, auquel Philippe avait conféré en 1498 la dignité royale de Bohème. Philippe força en 1204 le landgrave à venir faire sa soumission à Ichtershausen, et se réconcilia en 1208 avec le roi de Bohème dans une entrevue qu'il eut avec lui à Égra. Cunégonde, seconde fille de l'empereur, fut fiancée au fils de Przemysl, âgé de trois ans. Henri, comte Palatin du Rhin et propre frère d'Otton, l'abandonna, et finalement Adolphe d'Altenau lui-même, cet archevêque de Cologne qui avait été le principal instru-

ment de l'élection d'Otton, se soumit à Philippe : le duc de Brabant sut acheté au prix de 9000 marcs. Comme on avait objecté à Philippe de n'avoir reçu la couronne ni par le prélat à qui appartenait le droit de la donner, ni dans la ville où cette cérémonie devait avoir lieu, il se fit couronner une seconde fois par Adolphe à Aix-la-Chapelle, le 6 janvier 1205.

Le parti d'Otton paraissant entièrement abattu, et les princes étant fatigués de la guerre civile, on envoya une ambassade solennelle à Rome, pour faire au pape ides propositions d'accommodement. Les ambassadeurs furent bien reçus. Ce qui avança beaucoup la négociation, ce fut la promesse de Philippe de marier une de ses filles au neveu du pape, et de lui donner pour dot les terres de la comtesse Mathilde. Innocent enloya en Allemagne un légat, qui donna en 1207 l'abplution à Philippe, et ménagea une entrevue entre les deux rivaux. Philippe offrit à Otton de lui donner la main d'une de ses filles et le duché de Souabe, s'il voulait renoncer à la dignité impériale; mais Otton ne put s'y résondre, et tout ce dont en convint, ce fut un armistice qui devait durer jusqu'à la S. Jean de 1208.

Quatre jours avant l'expiration de la trève, un hor- Assessinat de Philippe, rible forfait, inoui dans les annales germaniques, mit lin à une guerre qui durait depuis dix ans. Philippe avait promis la main de Cunégonde sa seconde fille, qui n'était pas encore fiancée alors à Wenceslas de Bohème, à Otton le Jeune de Wittelsbach, comte Palatin de Bavière, qui lui avait rendu des services; mais ayant

eu occasion de connaître le caractère violent de ce prince, il retira sa promesse. Otton lui demanda alors une recommandation pour le duc de Pologne, auprès duquel il voulait aller chercher fortune; l'empereur lui donna une lettre pour le duc : le comte Palatin. avant concu de la méfiance, l'ouvrit et trouva qu'il v était peint avec des couleurs peu favorables. Il dissimula pendant quelque temps son ressentiment; mais le 21 juin 1208 il entra dans l'appartement de Philippe au château de Bamberg et le trouvant avec l'évêque de Spire et Henri Truchses de Waldbourg, le tua et se sauva. L'assassin, proscrit et mis au ban de l'Empire. ne put échapper à la vindicte publique. Son cousin Louis I. er, duc de Bavière, qui brûlait de laver dans sor sang la tache imprimée à l'auguste maison de Wittels bach, le poursuivit partout. Enfin Henri de Calatin maréchal de l'empereur , accompagné d'un homme qui avait à venger sur le comte Palatin le meurtre d'un père, le trouva caché dans une grange, près de Ratisbonne; ils lui coupèrent la tête vouée à l'infamie et la jetèrent dans le Danube.

On croit que ses fils allèrent cacher leur honte dans la forêt des Ardennes et qu'ils devinrent les souches des Wildgraves (Comites silvestres) dont la famille se confondit dans le quatorzième siècle avec les Rhin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ge Henri avait trois frères, qui sont les souches de quatre familles, lesquelles portent ou portaient les titres de maréchal de Pappenheim, maréchal de Biberbach, maréchal de Rechberg et comte de Rechberg. Il en sera question dans un des livres suivans.

graves qui dès-lors se nommèrent Wild-et Rhingraves, et par la suite comtes de Salm (dans les Vôges).

Après la mort de Philippe, Otton IV fut une se- otton IV est sende fois élu roi d'Allemagne, et cette fois il réunit reconnu. tous les suffrages. Pour s'assurer l'appui d'Innocent III. signa le 22 mars 1209 à Spire un acte portant qu'il de Soire, 1209. aurait pour le saint-siège le respect et l'obédience que tous les empereurs et rois orthodoxes avant lui n'amient cessé de professer; que les élections des évêques et abbés par les chapitres se feraient librement; que les appels en cour de Rome, en affaires ecclésiastiques, n'éprouveraient pas d'entraves; qu'il ne prétendrait point à la dépouille des évêques et abbés; qu'il abandonnerait au pape tous les recouvremens, nommément le district situé entre Radicofani et Geperano, b duché de Spolète, les terres de la comtesse Mathilde, la Marche d'Ancône, le comté de Bertinoro, l'exarchat de Ravenne et la Pentapole, c'est-à-dire Rimini, Pesaro, Fano, Osimo et Ancône. Otton IV se fiança à Würzbourg, au mois de juin de la même année, avec Béatrix, quatrième fille de Philippe. Ainsi un mariage devait éteindre la haine invétérée entre les Guelfes et les Hohenstaufen.

Deux mois après, Otton IV fit son expédition ro- Expédition maine à la tête d'une armée florissante. Les Lombards ennemis, sans trop savoir pourquoi, du parti contraire, des Gibelins, se réjouirent qu'un Guelfe allât ceindre la couronne impériale, et le reçurent avec de grandes démonstrations de joie. Innocent III vint à sa rencontre à Viterbe, le conduisit à Rome et

le couronna le 8 octobre 1209. Mais la bonne intelligence entre le pape et l'empereur fut bientôt troublée. Otton avait, à son cour onnement, prêté le serment accoutumé de faire restituer à l'Empire germanique les pays et droits qu'il avait successivement perdus : sous l'ombre de ce serment il fit examiner par des

et réductions jurisconsultes en quoi consistaient ces pertes, et réunit, sous le nom de réductions, tout ce qui lui était adjugé de cette manière. Mais les réductions d'Otton tombaient le plus souvent sur les recouvremens du pape; car à titre de réductions l'empereur s'empara de Viterbe, Montefiascone, Orvieto, Pérouse et Spolète, et donna à Azzon II d'Este l'investiture de la Marche d'Ancône, qu'il tenait déjà à titre de fief de l'Église. Il marcha ensuite en Pouille pour faire valoir les droits de suzeraineté de l'Empire sur ce pays, et s'empara de Naples.

Excommu-nication d'Ot-ton IV.

Le pape ne put retenir plus long-temps l'explosion de sa colère. Il lança contre Otton, au mois de novembre 1210, les foudres de l'Église. Celui-ci continua cependant la conquête de la Pouille, et il était sur le point de passer en Sicile, lorsque les troubles que la nouvelle de son excommunication avait excités en Allemagne, le forcèrent en mars 1212 d'abandonner toutes ses conquêtes et de repasser les Alpes. Arrivé en Allemagne, il fit célébrer son mariage avec Béatrix; la jeune impératrice mourut le quatrième jour de la noce.

Cette perte fut d'autant plus sensible à Otton, que rien n'empêchait plus le parti de Hohenstaufen de l'abandonner, pour se joindre au rival que le pape lui avait suscité. C'était son pupille, le jeune roi de Sicile, Frédéric, fils de Henri VI, le même que douze des Douz ans plus tôt il avait contribué à exclure. Arrivé à Rome en mars 1212 Frédéric fut reçu avec beaucoup de respect. Le pape lui prêta ses galères pour le transporter à Gênes. Il fut obligé de s'arrêter trois mois en cette ville, parce que les Milanais qui étaient Guelfes, ne voulaient pas accorder passage à un Gibelin. Il fallut que Pavie et Crémone, villes gibelines, lui ouvrissent le chemin de force, et qu'Azzon, marquis d'Este, le convoyât par Mantoue, Vérone et Trente jusqu'à Coire, d'où il se rendit à Constance. Son affabilité et sa libéralité lui gagnèrent les cœurs des Souabes et des Alsaciens dont il était devenu le duc par la mort de l'empereur Philippe, son oncle. La seule ville de Haguenau lui résista; il l'assiégea et la sion prit. Après avoir renouvelé à Vaucouleur l'alliance que son oncle avait conclue avec Philippe-Auguste, roi de France, contre Jean sans terre, roi d'Angleterre, et contre l'empereur Otton, il alla à Mayence où la plupart des princes lui rendirent hommage comme à leur roi. Nous verrons dans l'histoire de France l'issue qu'eut la guerre de Jean sans terre et d'Otton IV contre la France. La défaite qu'Otton essuya à Bouvines, fut la ruine de son autorité en Allemagne. Il se retira dans ses terres patrimoniales. Frédéric de son côté exécuta les engagemens contractés avec Innocent III. Par une bulle d'or qu'il signa le 12 juillet Bulle d'or 1213 à Égra , il reconnut et confirma toutes les prérodérie II, 1213.

gatives que la cour de Rome s'était arrogées, ainsi

que les terres qu'elle possédait; il promit même de la faire rentrer en possession des îles de Sardaigne et de Corse. Le 25 juillet 1245 il se fit couronner à Aix-la-Chapelle par Sigefroi d'Eppenstein, archevêque de Mayence. Au mois de novembre suivant Innocent III confirma solennellement l'élection de Frédéric II; et confirma solennellement l'élection de Frédéric II; et bourg de 1216, de céder, immédiatement après son couronnement impérial, le royaume de Sicile en deçà et au-delà du phare à son fils Henri, pour le posséder à titre de fief du siège de Rome. Innocent n'avait pas encore reçu cet acte, quand il mourut. Frédéric fit venir son fils en Allemagne, pour le faire

Mort d'Otton IV, 1218.

Otton IV mourut le 19 mai 1218 au château de Hartzbourg, après avoir reçu sur son lit de mort l'absolution par l'évêque de Hildesheim. Comme il ne laissa pas d'enfant, son frère aîné, le comte Palatin du Rhin, s'empara de ses possessions, sans partager avec son neveu, Otton l'Enfant, fils de Guillaume, troisième fils de Henri le Lion, qui possédait Lunebourg. Ce n'est qu'en 1223 qu'il céda à ce neveu Brunswick, terre allodiale, et toutes les terres que la famille tenait comme fiefs des évêchés et abbaves.

reconnaître son successeur.

## SECTION II.

Première partie du règne de Frédéric II, 1212-1239.

Frédéric II resta, par la mort d'Otton IV, seul maître de l'Empire. Le règne de ce prince actif et éclairé dura trente-cinq ans : il fut un combat perpétuel contre la puissance ecclésiastique, dont il ne rapporta que la gloire de n'avoir pas succombé.

Après son couronnement, Frédéric passa cinq années en Allemagne, tint plusieurs diètes et sit des réglemens pour le maintien de l'ordre public. A cette époque appartiennent quelques changemens dans les maisons des princes d'Empire que nous devons remarquer, parce qu'ils ont eu des suites durables jusqu'à nos jours. Ils concernent la Bohème, la Bavière et la Souabe.

Przemysl-Ottocar I. <sup>ez</sup> était resté fidèle à l'empereur Lettre de Philippe depuis la réconciliation de 1208 ; après la la la Bobème, 1212. mort de ce prince, il se montra fort zélé pour le jeune Frédéric. A la première diète que celui-ci, après son arrivée en Allemagne, tint à Bâle en 1212, il récompensa Ottocar par des lettres patentes ou, comme on dit en Allemagne, par une lettre de Majesté, dans laquelle, en lui confirmant pour lui et ses successeurs la dignité royale et la jouissance du tribut polonais, que Frédéric I. er avait cédé à son père, il accorda au royaume de Bohème l'immunité du tribut qu'il payait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 468 de ce vol.

à l'Empire, et aux rois le droit de nommer les évêques de leur royaume, la dispense d'assister aux diètes de l'Empire, excepté lorsqu'elles seraient assemblées à Bamberg, Nuremberg ou Mersebourg, et l'option d'accompagner les rois d'Allemagne au couronnement de Rome, avec 300 hommes, ou de payer 300 marcs d'argent. La dispense d'assister aux diètes, accordée comme un privilége, tourna par la suite au préjudice des rois de Bohème. Elle fut cause qu'ils furent exclas jusqu'en 4708 des délibérations des électeurs quand elles n'avaient pas pour objet l'élection d'un roi des Romains.

La maison de Wittelsbach obtient le Palatinat du Rhin.

Une diète tenue à Ratisbonne en 1215 fit le procès au comte Palatin du Rhin, Henri le Long, frère d'Otton IV, qui persistait dans sa fidélité à son frère. Il fut destitué, et Frédéric disposa du Palatinat du Rhin en faveur de Louis I. er, duc de Bavière. Ce prince alla à Heidelberg prendre possession de cette belle province, mais les bourgeois refusèrent de le reconnaître, et le firent prisonnier. Il fut obligé de se racheter de leurs mains par une rançon. Louis I. er entra alors en négociation avec le comte Palatin destitué; celui-ci resta en possession du pays, mais fiança Agnès, sa fille, à Otton, fils de Louis I.er, à condition qu'après la mort de son père elle apporterait le Palatinat comme dot à son mari. Le mariage eut lieu en 1225, et Henri Guelfe mourut en 1227. Ce fut ainsi que la maison de Wittelsbach réunit deux grands fiefs, le Palatinat du Rhin et la Bavière.

Bertold V, duc de Zæhringen (Zaringia, Zaringue)

et recteur de la Bourgogne-Cisjurane ou Petite-Bourgogne, c'est-à-dire de la Suisse française, mourut en de Zaringue. 1218, et fut enterré avec son bouclier et son casque. pour indiquer qu'il était le dernier de sa maison. Il l'était en effet, si l'on ne considérait que sa branche, mais il existait des agnats, descendans, comme lui, de Bertold I. er, premier duc de Zaringue, son bisaïeul'. D'abord Bertold II et son frère Hermann avaient formé deux lignes, celles de Zaringue et de Bade; ensuite la ligne de Zaringue s'était divisée en deux branches, dont la cadette portait le nom de ducs de Teck. Les héritiers féodaux de Bertold V étaient donc les ducs de Teck, et, pour une partie, le margrave de Bade : les alleux devaient passer aux comtes d'Urach, de Kybourg et de Savoie, époux des trois sœurs de Bertold V. Tel était le principe; mais il était très-difficile de remonter à l'origine de chaque bien et de distinguer ce qui était fief de ce qui était alleu. L'équité de Frédéric II ménagea un arrangement, d'après lequel toute la succession fut partagée de la manière suivante.

D'abord la branche de Tech, par un arrangement particulier, céda toutes ses prétentions à Frédéric II qui abandonna à Égino ou Égon, comte d'Urach, tout ce dont il ne disposa pas de la manière que nous le dirons. Cet Égino eut encore la ville de Fribourg en Brisgau et des terres dans la Forêt noire. Les comtes de Fribourg qui sont éteints, et la maison de Fürstemberg, descendent des comtes d'Urach.

<sup>1</sup> Voyez vol. II, p. 372.

Le comte de Kybourg eut pour sa part le comté de Berthoud (Burgdorff) et toutes les possessions allodiales des ducs de Zaringue en Suisse, comme la ville de Fribourg dans l'Uchtland et le bailliage de Thun. Les possessions de la maison de Kybourg provenant de la succession de Zaringue furent conquises dans le quatorzième siècle par la ville de Berne, à l'exception de Fribourg que cette maison avait vendue à celle de Habsbourg.

Le pays de Vaud et l'Uchtland furent partagés entre le comte de Savoie qui en eut la principale part, les comtes de Kybourg et de Neuchatel, l'évêque de Lausanne et le baron de Granson. Genève resta à son évêque et à ses comtes, nommés les comtes de Génevois.

Le landgraviat du Brisgau, comme fief du royaume d'Allemagne, fut conféré aux margraves de Bade. La ville de Fribourg seule, bâtie sur les domaines de la maison de Zaringue, était exceptée. Les margraves eurent encore Durlach, Ettlingen, Laufen, Sinzheim et Eppingen, en partie comme équivalent des droits qu'Irmengard, fille du comte Palatin Henri Guelfe et épouse de Hermann IV, margrave de Bade, prétendait sur la succession de son père.

Les villes de Berne, Zurich et Soleure furent réunies à l'Empire comme villes impériales. Le comté de Rheinfelden fut également réuni aux domaines de l'Empire. L'empereur donna le rectorat de Bourgogne à son fils.

Élection du jeune Henri comme roi des Romains. Honorius III (auparavant Cenci Savelli) qui en 1216 avait succédé au grand Innocent III, pressa Frédéric II d'accomplir le vœu qu'il avait fait en 1215 de se croiser; mais ce qui importait le plus à ce pape qui suivait les traces de son grand prédécesseur, c'était de veiller à l'exécution d'un autre engagement contracté par Frédéric II. celui de céder la couronne de Sicile à son fils. Frédéric de son côté désirait assurer à ce même fils la succession à l'Empire, et s'occupait des moyens de se rendre les princes favorables. Ce n'était pas, écrivait au pape ce prince dont le caractère était un mélange de la bravoure d'un Hohenstausen et de la politique d'un Normand ou d'un Italien, ce n'était pas son intention de réunir les deux couronnes: il voulait seulement que, pendant son absence, l'Empire ne fût pas en proie à l'anarchie. Il exprimait ses regrets de ce que la croisade projetée n'avait pas encore lieu, accusait la tiédeur des princes et exhortait le pape à les stimuler. Il protestait de son dévouement à l'Église, qui, comme une bonne mère, l'avait nourri de son lait. Honorius qui était d'un caractère doux, accorda successivement plusieurs délais pour la croisade, et ne fit rien pour empêcher l'élection comme roi des Ro-

Au mois d'août il se mit en route pour l'Italie, ac-Couronne-ment de Frécompagné de Constance d'Aragon, son épouse. Le déric II à Rome, 1220. jeune Henri, roi des Romains, resta en Allemagne.

à la dépouille des évêques.

mains du jeune Henri, fils de l'empereur, âgé de sept ans : elle eut lieu à Francfort au mois d'avril 1220. Frédéric se concilia les suffrages des prélats par un acte qu'il signa le 26 avril et par lequel, en accordant divers priviléges aux églises, il renonça formellement

Comme les Milanais tenaient ouvertement pour le parti guelfe, il ne voulut pas, cette fois, s'arrêter en Lombardie, pour prendre la couronne de ce royaume; mais marcha droit à Rome. Après avoir donné toutes les sûretés convenables, relativement à la séparation future des deux couronnes, impériale et sicilienne, de même que pour l'exécution de la croisade, il introduisit à force armée Honorius à Rome, d'où il avait été forcé de s'éloigner sept mois auparavant. Le pape le couronna conjointement avec son épouse, le 22 novembre 1220. L'empereur, roi de Sicile, c'est le titre qu'Honorius lui donna, publia à cette occasion une constitution célèbre par laquelle il abrogea toutes les lois et coutumes contraires à la liberté et aux droits des Églises, et ordonna l'extirpation de toutes les hérésies.

Pierre des Vignes, chancelier de l'empereur. Frédéric continua alors sa marche vers la Basse-Italie, revit, après huit ans d'absence, ses états héréditaires, où il trouva de grands désordres et fit beaucoup de sages réglemens. Il avait un ministre d'un rare mérite, son chancelier Pierre des Vignes, qu'on peut regarder comme l'auteur de tout ce que Frédéric a fait de bien pour la législation et l'administration. Il ne saurait être mieux peint que par les paroles que Dante lui met dans la bouche : « Je suis celui qui connut le chemin du cœur de Frédéric : je le gouvernai avec tant d'adresse et de prudence qu'aucun autre ne fut honoré de la confiance qu'il me témoigna. Je fus fidèle dans mon glorieux emploi; je lui consacrai mes veilles, et même mon existence » '. Frédéric

L'Enfer, chant XIII. Traduction de M. ARTAUD.

parcourut les provinces de son royaume, tint des parlemens, consulta les hommes les plus prudens, remédia aux désordres du clergé et disposa des évêchés, sans la permission du pape. Cette conduite déplut à la cour de Rome, mais il paratt qu'elle craignait Pierre des Vignes et qu'elle aima mieux accorder des délais, et prendre patience que de pousser à bout un homme de son caractère. Frédéric de son côté ne parlait que de son désir d'aller en Palestine, et envoyait de temps en temps aux Chrétiens d'Orient des secours en hommes et en argent.

Pour intéresser la gloire de l'empereur à la conquête de la Terre-sainte, Honorius avait négocié le mariage de Frédéric avec l'héritière du royaume de Jérusalem, mais ce pape mourut le 18 mars 1227 avant que le dernier terme qu'il avait fixé à l'empereur pour s'acquitter de son vœu fût écoulé.

Frédéric avait mis à profit les répits qu'il avait obtenus, pour achever l'organisation de ses états héréditaires: il fonda en 1224 l'université de Naples, et soumit les Arabes qui étaient toujours mattres des montagnes du centre de la Sicile, et, recevant continuellement des renforts d'Afrique, dévastaient l'île. L'empereur en transporta 20,000 dans les belles plaines de la Capitanate et leur abandonna la ville de Lucera; par la suite il engagea tout le reste à s'établir à Nocera qui encore aujourd'hui porte le surnom delli Pagani. Il put ainsi plus facilement accoutumer ce peuple à la subordination, et, ce qui, de plus, était un principal avantage, il s'en forma une armée, dont il ne risquait

pas de se voir abandonné, s'il était quelque jour obligé de faire la guerre au pape, ou s'il avait le malheur d'être excommunié. Pour s'assurer aussi de la soumission de ses feudataires, Frédéric II, en faisant abattre leurs forteresses, éleva lui-même des châteaux dans toutes les villes importantes de la Sicile et de la Pouille et y établit de honnes garnisons. Ce fut lui qui bâtit le château de Naples; il agrandit et embellit cette ville qui devint dès-lors la capitale de la Pouille et de la Calabre; ces noms furent insensiblement restreints aux provinces qui les portent encore, et le royaume de Sicile en-deçà du phare commença à être nommé royaume de Naples.

Querelle des Guelfes et des Gibelins.

Le but de l'empereur n'était pas seulement d'appuyer sur de solides fondemens sa domination dans la Basse-Italie et en Sicile: l'ordre introduit dans ses pays héréditaires devait lui servir pour rétablir l'autorité impériale dans la Lombardie où elle était entièrement méconnue. Milan, Plaisance et Pérouse étaient continuellement troublées par les factions de la noblesse et du peuple. Parmi les petits souverains qui avaient pris naissance en Haute-Italie, les uns espéraient se maintenir par l'appui des républiques, les autres par l'autorité de l'empereur; les premiers formaient le parti guelse, dénomination qui ne signifiait plus qu'ennemi de la monarchie légitime : les autres étaient gibelins. Les deux partis s'accordaient en un point; tous les deux voulaient le pouvoir, mais les uns exerçaient le despotisme au nom de la liberté, les autres au nom de la constitution. Le comte de San-

Bonifacio et le margrave d'Este étaient à la tête des Guelses; les maisons Romano et Salinguerra étaient Gibelines. Ces maisons s'expulsaient alternativement de Vérone, Vicence, Ferrare et autres villes. Une guerre presque non interrompue existait entre Mantoue et Crémone, entre Ravenne et Ferrare, entre Asti et Alexandrie, entre Venise et Gênes, entre Gênes et Milan, entre Pise et Florence, entre Alexandrie, Milan, Verceil et Tortone d'un côté et Gênes de l'autre. Le comte de Savoie vendait des soldats à cette dernière république. « Ce qui rendait toutes ces guerres très-acharnées, c'est, comme l'observe un auteur français, grand admirateur de la liberté des républiques italiennes, c'est qu'alors ce n'était pas un métier que la guerre; elle n'était pas abandonnée à des soldats mercenaires, étrangers de cœur à la cause qu'ils soutiennent, et qui, pour s'accoutumer à leur état, doivent s'étourdir sur la disproportion entre le danger qu'ils courent et le but qu'ils se proposent : toujours le soldat italien se battait devant les murs de sa ville natale, non seulement pour la cause de sa patrie, mais pour la sienne propre, pour atteindre à un but qu'il connaissait, pour servir une passion qu'il partageait. S'il était blessé, il ne languissait point dans les hôpitaux, abandonné à la dure indifférence de personnes étrangères; le soir même il était reporté dans sa propre maison; sa semme, sa mère, ses sœurs, lui prodiguaient leurs soins, et lui faisaient oublier ses douleurs. S'il périssait dans le combat, c'était dans l'enthousiasme d'un patriote pour une cause qu'il croyait sacrée, c'était entre les bras de ses amis et de ses concitoyens. On le pleurait comme un homme et comme un citoyen.

ivolution

La ville de Milan qui s'était promptement relevée de ses cendres ', nourrissait une haine héréditaire contre la maison de Hohenstaufen. Cette passion fut cause que les habitans restèrent attachés à Otton IV. même lorsque ce Guelfe fut devenu Gibelin, c'est-àdire défenseur des prérogatives impériales et ennemi du pape. Cités au concile de Latran en 1215 et sommés d'abandonner le parti d'un empereur excommunié, les Milanais aimèrent mieux se laisser frapper de l'interdit que d'obéir. C'était une coutume générale et comme une loi fondamentale des républiques italiennes du moyen âge, de ne choisir pour podestà qu'un gentilhomme, même à l'époque où dans plusieurs de ces républiques la noblesse fut exclue de tous les droits de citoyen; cette même coutume voulait que le podestà ne fût nommé que pour une année et qu'il fût étranger. Cette précaution paraissait d'autant plus nécessaire à des républicains jaloux de leur liberté, que, d'après les mœurs du temps, le podestà, successeur des anciens comtes, était non-seulement le juge suprême de tous les procès, mais aussi dans la règle-le chef des troupes, sans lesquelles il n'aurait pu faire respecter ses jugemens; elle n'empêcha pourtant pas plusieurs de ses juges-généraux de s'ériger en tyrans et de conserver leur pouvoir au-delà du terme pour lequel on le leur avait conféré. Depuis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p, 101 de ce vol.

1185 les Milanais avaient obtenu de Frédéric I. e le privilége de nommer eux-mêmes leur podestà; mais comme l'archevêque avait anciennement possédé la charge de comte de Milan, c'était en son nom que la justice se rendait; il avait le droit de battre monnoie et percevait un péage aux portes de la ville. Le podestà de Milan était moins le juge que le général de la république et le chef de la police. Tous les autres droits de souveraineté étaient exercés par le conseil di Credenza, composé de douze consuls. Cette forme de gouvernement excita bientôt des jalousies entre les nobles et l'archevêque d'une part, et le peuple qui prétendait seul nommer les consuls, de l'autre. En 1221 tous les nobles furent forcés de sortir de la ville; ils se retirèrent dans leurs châteaux; le peuple assiégea ces forteresses et les rasa. Ainsi le parti démocratique prit absolument le dessus.

Frédéric II qui avait été élevé dans l'opinion que Renouvelletout bon gouvernement se fonde sur l'obéissance d'un Ligue loncôté, et la justice de l'autre, résolut de mettre fin à la liberté orageuse des villes de la Lombardie, et d'exécuter le plan de son aïeul. Il espéra de réussir en employant contre les villes, qui à ses yeux n'étaient que des repaires de rebelles, les forces de l'Allemagne à la fois et celles de Naples et de la Sicile. Sous prétexte de délibérer avec les États ultramontains et avec ceux de son royaume d'Italie sur la prochaine croisade, il convoqua une diète à Crémone pour l'époque de Pâques 1226 et ordonna à son fils Henri d'y venir avec une armée allemande. Aussitôt qu'on ne put plus

douter des desseins de l'empereur, les villes de la Lombardie du parti guelse envoyèrent des députés à Mosio dans le Mantouan pour renouveler l'ancienne Ligue lombarde. L'acte fut signé le 2 mars 1226 entre les plénipotentiaires de Milan, Bologne, Plaisance, Vérone, Bresse, Faenza, Mantoue, Verceil, Lodi, Bergamo, Turin, Alexandrie, Vicence, Padoue et Trévise. La paix de Constance les autorisait à une pareille confédération, mais seulement pour le maintien des droits que cette paix leur accordait; or l'empereur n'avait pas porté atteinte à ces droits, et il n'était question, au moins quant à présent, que de réduire les usurpations des villes dans les bornes de la paix de Constance. Les Lombards, sans attendre aucune sommation impériale, sans faire une remontrance, agirent comme si l'intention qu'ils supposaient à l'empereur était un fait. Ils rompirent toute communication entre leur ligue et les villes qui n'y étaient pas entrées, et défendirent à tous leurs citoyens et sujets de correspondre avec l'empereur, d'en accepter des dons, d'exécuter ses ordres. Ce prince s'étant mis en marche pour Crémone, les villes de Bologne et de Faenza lui fermèrent leurs portes et le forcèrent de camper en plain champ. Une armée de confédérés se plaça à Marcaria sur l'Oglio; une autre ferma au rei des Romains la vallée de l'Adige de manière qu'il fut obligé de rebrousser chemin. Cette conduite était une violation manifeste des droits de souveraineté de l'empereur; cependant il ossrit aux consédérés la consirmation de la paix de Constance. Leur refus de se

soumettre à cette condition porta l'empereur à les mettre au ban de l'Empire : il fut prononcé à Borgo San Donnino, et l'évêque de Hildesheim, légat du pape, excommunia les récalcitrans. Mais ne se trouvant pas assez fort pour les châtier, parce que de toutes les villes Modène, Reggio, Parme, Crémone, Asti, Lucques et Pise étaient seules gibelines, Frédéric II retourna en Pouille.

L'empereur cependant ne pouvant plus retarder sa Pacification croisade, pria le pape de se porter arbitre entre lui et bardie, 1227. les villes guelfes. Honorius III, après quelques difficultés, décida, le 5 janvier 1227, que l'empereur accorderait une amnistie pleine et entière aux Lombards. que ceux-ci fourniraient 400 cavaliers pour la croisade, les entretiendraient pendant une année, et se réconcilieraient avec les villes gibelines.

Frédéric exerça une petite vengeance contre la ville de Bologne, en interdisant à tous ses sujets siciliens d'y faire étudier leurs enfans, et les forçant de les envoyer à Naples; premier exemple d'une loi de banalité en matière de sciences. Frapper d'une interdiction l'université de Bologne, c'était porter un coup sensible au bien-être de la ville; elle vivait en partie des douze mille jeunes gens qui habituellement fréquentaient ses écoles. Pour attirer des étudians à Naples, les priviléges des professeurs et des élèves y furent augmentés, et l'on donna à ceux-ci de grandes facilités et des avantages considérables. L'édit de Frédéric II effraya tellement les Lombards, qu'à la première négociation pour une réconciliation, ils en

sollicitèrent la révocation. L'empereur l'accorda, con vaincu, comme il dit dans une de ses lettres, qu'on ne pouvait étudier la jurisprudence qu'à Bologne.

Election de égoire IX, 27.

Honorius qui, malgré tous les griefs que l'Église prétendait avoir contre Frédéric II, avait traité ce prince avec modération, mourut le 19 mars 1227, per de mois avant l'expiration du dernier terme qu'il avait accordé à ce prince pour la croisade. On élut à sa place le cardinal Ugolin, comte de Segni, cousin d'Innocent III, et âgé de quatre-vingt-cinq ans environ. Il prit le nom de Grégoire IX. C'était un prélat orgueilleux, ne mettant pas plus de bornes à son ambition qu'à son ardeur pour la foi et les principes ultramontains. « La pompe et la magnificence de son couronnement, disent les auteurs de l'Art de vérifier les dates, surpassèrent tout ce qu'on avait vu jusqu'alors et annoncèrent ce qu'on devait attendre de son pontificat. Cette cérémonie dura plusieurs jours, dont le dernier, qui était le lundi de Pâques, fut le plus solennel. Ce jour, après avoir dit la messe à S. Pierre, Grégoire revint à son palais par un long détour, tout couvert de pierreries, portant deux couronnes, monté sur un cheval richement caparaçonné, environné des cardinaux vêtus de pourpre, et d'un clergé nombreux, le sénateur et le préfet de Rome marchant à ses côtés et tenant les rênes de son cheval. Les juges et les officiers venaient ensuite en habits brochés d'or. Un peuple innombrable accompagnait cette marche triomphale, portant des palmes et chantant des cantiques. Un auteur allemand ' fait de ce pape le portrait sui-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. DE RAUMER.

vant qui explique sa conduite : « Grégoire IX s'était persuadé que la patience qu'Honorius III avait montrée à un prince aussi habile et aussi adroit que Frédéric II avait été déplacée, et que, pour parvenir au but que l'Église avait en vue , il fallait prendre une autre voie. Cette conviction était moins le résultat de sa connaissance des hommes et des affaires, que l'effet naturel de son propre caractère. Car tandis que la plupart des hommes manquent dans la meilleure époque de leur vie de la force de volonté nécessaire, Grégoire IX au contraire, quoique presque octogénaire, risquait à chaque instant de voir sa fermeté dégénérer en opiniâtreté, son énergie en dureté, son activité en turbulence et imprudence, la véhémence de son éloquence tourner en déclamations passionnées. Poursuivre avec persévérance ce qu'il avait reconnu bon et utile, sans égard aux obstacles, sans se laisser effrayer par les suites, sans tenir compte de l'approbation et du blâme des hommes, c'était pour Grégoire le plus sacré des devoirs; et si son jugement a été quelquesois erroné, si sa conduite a fait plus de mal que de bien, plus détruit qu'édifié, jamais son caractère ne se montra petit ou méprisable. »

Enfin Frédéric partit pour la Terre-sainte. Aussitôt croisede de Frédéric II. le pape leva contre ce prince et contre les Gibelins une armée, dont il confia le commandement au beaupère même de celui qu'elle devait châtier, à Jean de Brienne, ancien roi de Jérusalem <sup>1</sup>. On appelait ses Guerre des Porto-clefs. soldats des Porte-cless (clave signati), parce qu'ils

<sup>1</sup> Voyez p. 1 de ce vol.

portaient sur leurs habits les clefs de S. Pierre, de même que les Groisés étaient décorés de la croix. Les troupes du pape entrérent en 1229 dans le royaume de Naples, et mirent tout à feu et à sang. Immédiatement après son retour, l'empereur fit à Grégoire IX des propositions d'accommodement. Le pape les ayant rejetées , Frédéric , à la tête de ses Arabes de Nocérs! et de ses troupes allemandes revenues de la Terresainte, se rendit promptement mattre de toutes les places de la Pouille qui avaient été perdues ; il suscite à Grégoire tant d'ennemis à Rome qu'il fut obligé de quitter cette ville pour se retirer à Pérouse. Le pape essaya alors d'augmenter les embarras de son ememi en faisant offrir la couronne impériale à Otton l'Enfant, petit fils de Henri le Lion par son second fils Guillaume, et par conséquent neveu de l'empereur Otton. Mais ce prince, le scul Guelfe encore existant, fut asser ange pour la refuser. Les auccès de Frédéric et la négligence que les villes de la Lombardie mirent à envoyer des troupes pour conquérir Naples, rendirent le pape plus conciliant. Le patriarche d'Aquilée, l'archevêque de Salzbourg, l'évêque de Ratisbonne, Lécpold, duc d'Autriche, et les ducs de Carinthie et de Méranie furent appelés par Frédéric pour négocier une réconciliation avec le pape. Hermann de Salza, grand-mattre de l'ordre l'eutonique et homme d'un Par de bas mérite distingué, se joignit à ces princes. Les négociations curent lieu à San Germano et furent longues et difficiles. La paix fut pourtant signée le 23 juillet

Cicrmann entre l'emp լուս **են ը**նդու

<sup>1</sup> Voyez p. 181 de ce vol.

1230 aux conditions suivantes : L'empereur accorde amnistie à tous ses ennemis, et révoque le ban prononcé contre les villes de la Lombardie. Gaëte et Ste. Agathe qui s'étaient mises sous la protection du saint-siège resteront pendant une année entre les mains du pape, après quoi, si l'on n'a pu s'accorder sur une manière de les rendre à l'empereur qui ne soit pas contraire à l'honneur du souverain pontise, cette affaire sera réglée par des arbitres. Toutes les présentations et élections dans les églises et fondations se feront d'après les lois de l'Église. L'empereur donnera des otages pour sûreté de l'exécution du traité à différens termes convenus.

Le 28 août suivant deux cardinaux envoyés à Ceperano où était l'empereur, lui donnèrent l'absolution au nom du pape. Les deux souverains, qui avaient appris à s'estimer, eurent le 1 septembre une entrevue à Anagni; ils se parlèrent pendant plusieurs heures sans autre témoin que le grand-maître Teutonique, qui, par sa conduite prudente et modérée, avait mérité la confiance des deux parties. La réconciliation paraît avoir été sincère et parfaite.

Après ce traité, Frédéric II jouit de quelques an- constitution de Prédéric II lées de tranquillité qu'il employa à achever l'organi- 1233. ation de ses états héréditaires en Italie. Dans une liète tenue à Melfi au mois d'août 1231 il publia un 20uveau code ou recueil de constitutions, rédigé par son chancelier Pierre des Vignes. Ce code embrasse toutes les branches de la législation; savoir les lois ecclésiastiques, féodales, civiles, politiques, adminis-

tratives, commerciales. La constitution politique que fre Frédéric donna à ses états est remarquable comme us priphénomène; elle offre peut-être le premier exemple of dans l'histoire du monde d'une représentation nationale, car frédéric accorda à des députés des villes le droit de sièger avec les prélats et les barons dans le parlement de la nation.

Frédéric I fa t la guerra ms républi ques lombar

Après les affaires de Naples et de la Sicile rien n'octra cupa autant Frédéric II dans les premiers temps qui se suivirent sa réconciliation avec le pape que celle del la Lombardie. Le feu de la discorde avait de nouveau éclaté entre les républiques italiennes : Lucques faisait la guerre à Pistoie, Venise à Ferrare, Mantoue à Crémone, Bologne à Modène, Milan à Crémone, Florence à Sienne, Gênes à Savone, Orvieto à Pisc. Padoue à Vérone; en même temps les maisons de Romano, d'Este, de Salinguerra, de San Bonifacio, de Montferrat et de Savoie, guerroyaient entr'elles, et comme si ce n'était point assez de tous ces troubles. les factions existantes dans chaque ville s'entro-déchiraient. L'empereur ne pouvant plus souffrir la continuation de ces désordres, invita les villes du royaume d'Italie à envoyer en 1231 des dépu**tés à la diète d**e Ravenne , et ordonna à son fils Henri d'y venir avec les princes allemands. Quoique Frédéric eut déclaré n'en vouloir ni à la confédération lombarde, ni aux droits de chaque ville en particulier, et que le pape ent exhorté les Lombards à se rendre à l'invitation de l'empereur, néanmoins affectant de voir dans l'arrivée du roi Henri les approches d'une armée ennemie, ils

fermèrent les défilés des Alpes, de manière que ce prince ne put se rendre à Ravenne. Prédéric ayant infructueusement employé les moyens de persuasion, mit les villes rebelles au ban de l'Empire, en janvier 1232, et révoqua toutes les libertés et tous les droits que les empereurs rois d'Italie leur avaient accordés.

Pour conférer avec son fils Henri, l'empereur se bitrale du transporta à Venise et à Aquilée; ce fut dans cette pape sur le dernière ville, en avril 1232, que l'entrevue eut lieu: Lombardie. après cela Frédéric retourna dans la Basse-Italie, mais avant son départ il accepta la médiation que le pape lui avait fait offrir pour terminer ses différends avec les villes de la Lombardie, et le 3 mai 1232 il fut signé un acte par lequel les deux parties se soumirent, sous une amende de 20,000 marcs d'argent, à l'arbitrage de Grégoire IX et des cardinaux; et comme le terme assigné pour la comparution des parties n'avait pas été observé, le pape en fixa un second pour le mois de juin 1233. A cette époque il régnait la meilleure harmonie entre le pape et l'empereur; leur correspondance en fait foi : « La papauté et l'Empire, écrivait Grégoire IX le 3 décembre 1232 ont la même origine divine; elles sont de même essence. Loin de nous cette opinion folle et tout-à-fait indigne d'un homme raisonnable (bruta credulitas) comme si les deux glaives étaient ennemis; nous croyons au contraire et professons, que le pape et l'empereur ne sont qu'un, de la même manière que le père et le fils. Les circonstances du moment ne nous permettent pas de nous amuser à composer des discours élaborés ni

d'employer l'art des sophistes. Le 5 juillet 1233 le pape prononça une sentence arbitrale, d'après laquelle le roi devait accorder pleine amnistie à la Ligue lombarde, aux villes et aux habitans, révoquer la proscription qui avait été prononcée contre les confédérés et indemniser les personnes qui en avaient souffert quelque dommage; les Lombards devaient de même indemniser l'empereur et ses amis, et entretenir pendant deux ans cinq cents cavaliers en Terre-sainte.

L'empereur avait sujet d'être indigné de cette sentence vraiment attentatoire aux droits de majesté du roi d'Italie; mais la justice veut qu'avant d'accuser le pape d'une partialité révoltante, on se mette à sa place. Loin d'envisager l'existence indépendante des villes de la Lombardie comme une usurpation, le pape voyait en elles des républiques légitimement constituées et reconnues par l'Église. Aussi écrivit-il le 12 août à Frédéric II: « Nous sommes incapables, et nous en appelons au témoignage de celui qui connaît les pensées intimes des hommes, nous sommes incapables de faire fléchir le droit par aucune considération personnelle quelconque. Cela est si vrai que ce que nous avons prononcé, non comme un jugement définitif (parce que vos ambassadeurs ne voulaient pas procéder comme devant un tribunal ), mais comme un arrangement provisoire, paraît très-dur aux Lombards, parce que dans leur conviction ils ne vous ont presque pas manqué. Que si cependant vous vous trouvez lésé par ce que nous avons prononcé, expliquez-vous clairement; car il dépend de nous de tout annuler et de

remettre les choses dans l'état où dies étaient auparavant.

Frédéric accepta cette proposition, et pressa le pape de prononcer une sentence définitive. Grégoire IX venait de se brouiller avec les Romains qui lui refusaient le droit de condamner un citoyen à l'exil, et exigeaient que le pape leur payât la rétribution que l'Église devait de temps immémorial à la ville. Grégoire IX n'était pas homme à se laisser prescrire des conditions par ceux qu'il regardait comme ses sujets; la dispute s'échauffa au point qu'on en vint à contester au pape toute espèce de souveraineté temporelle, et qu'on le força de se sauver à Pérouse. La république romaine sortit encore une fois de ses cendres, et le sénateur Lucas Savelli concut l'idée de former en Toscane et dans la Moyenne-Italie une confédération qui devait mettre fin à la domination du pape dans ces contrées, de même que la Ligue lombarde avait anéanti le pouvoir des empereurs dans la Haute-Italie. Les Romains tâchèrent de gagner Frédéric II à leur plan: mais ce prince sentit facilement que la nouvelle confédération finirait par devenir plus dangereuse pour lui que pour le pape même. Il fit une visite à celui-ci à Reate au mois de mai 1234, lui présenta son second fils Conrad, lui promit des secours contre les Romains, surtout si les Lombards ne fermaient plus aux troupes allemandes le passage des Alpes. Il fit en effet approcher un corps napolitain, mais en septembre se voyant obligé de retourner dans la Pouille, il laissa au pape ses troupes qui contribuèrent puissamment à la victoire que l'armée pontificale remporta le 8 octobre sur les Romains. Grégoire n'avait pas cessé de sommer les Lombards d'accepter sa médiation; ils ne répondirent favorablement que le 24 octobre 1234; c'était trop tard; le moment des négociations était passé. Mais avant de continuer le récit des événemens d'Italie nous devons jeter un coup d'œil sur ceux dont l'Allemagné avait été le théâtre pendant l'absence de Frédéric II.

Depuis 1220 il n'avait pas vu ce pays. L'organisation des états qu'il avait hérités de sa mère, les préparatifs de sa croisade et les troubles de la Lombardie, puis sa croisade même et, après son retour, les nouveaux démêlés avec les Lombards, telles avaient été les causes politiques de cette longue absence. Le beau climat de Naples, les riches campagnes de la Sicile, sa prédilection naturelle pour le sol où il avait vu le jour et passé les heureuses années de son enfance, ne lui avaient pas laissé regretter les hivers de l'Allemagne; au surplus l'idée prédominante dont il était rempli, le projet de rétablir l'Empire dans toute sa vigueur, pouvait avec moins d'obstacles se réaliser en commençant par l'Italie: il était plus facile d'y surveiller le pape ou de lui imposer par une armée d'Arabes, qu'en Allemagne où une foule de princes et de seigneurs ecclésiastiques et séculiers prétendaient contrarier toutes les démarches du chef qui tenait ses droits de leur choix.

Pendant l'absence de Frédéric II, l'Allemagne avait été troublée par plusieurs événemens; le plus important, la guerre de Waldemar, devra être rapportée ailleurs; nous allons en indiquer brièvement quelques autres.

Comme en France et en Italie, il s'était répandu en Course de Allemagne des sectes religieuses sur la nature des- fiquisiteur. quelles il règne une grande obscurité; car d'après les absurdités que les auteurs du temps en racontent, on est porté à douter même de l'existence de ces hérésies. Un prêtre, nommé Conrad de Marbourg, parcourut le pays par ordre d'Innocent III pour rechercher les personnes qui professaient des opinions hétérodoxes : son arrivée y répandit la terreur. De même que l'inquisition à l'époque de son plus grand pouvoir, il partait du principe que, pour convaincre un hérétique, il faut recueillir contre lui tous les témoignages et ensuite lui laisser le choix ou de sauver sa vie ens'avouant coupable et se soumettant aux plus fortes pénitences, ou de persister à désendre par serment son innocence et d'être livré au seu. On vit s'élever des bûchers dans plusieurs villes : après y avoir fait brûler des gens de la plus basse classe. Conrad passa aux riches; plusieurs seigneurs et dames des premières familles furent punis corporellement et forcés de faire pénitence de leurs erreurs derrière les grilles des clottres.

Les archevêques de Mayence, Trèves et Coogne s'opposèrent à cet abus horrible, et prièrent Grégoire IX de révoquer les pouvoirs de ce fanatique furieux : le pape accorda leur demande, mais avant l'arrivée de sa réponse, les habitans de Marbourg avaient mis fin aux prédications de l'inquisiteur, en le tuant le 30 juillet 1233. Un décret de la diète accorda aux personnes accusées d'hérésie la faveur d'être jugées d'après les formes ordinaires de procédure.

reisade re les inger, l

Cependant il arriva un autre événement de nature purement politique, auquel on sut donner l'apparence d'une hérésie. Les pays qui forment aujourd'hui la province de Groningue, la principauté d'Ostfrise et le duché d'Oldenbourg, étaient habités par une tribu des anciens Frisons qui, sous le nom de Stedinger, avaient conservé un régime entièrement démocratique, et refusé de reconnaître le système féodal et de payer la dime au clergé. Le comte d'Oldenbourg, dans l'intention de les soumettre, ayant fait construire quelques châteaux au milieu d'eux, les Stedinger prirent les armes, détruisirent les forts et rendirent leur pays marécageux inaccessible, en le coupant par des fossés défendus par des digues. Grégoire IX ordonna en 1233 que la croix fût prêchée contre ces hérétiques qui refusaient de payer à l'Église ce qui lui est dû. Le duc de Brabant, les comtes d'Hollande, de Gueldre, de Lippe et de Clèves les attaquèrent avec 40,000 hommes et les défirent le 28 mai 1234 à Altenesch. Une partie d'entre eux fut tuée, le reste se sauva chez les Westfrisons ou se soumit au régime féodal et perdit som immédiateté.

stitution Vorms , 231. Henri, qui gouvernait l'Allemagne comme roi des Romains, n'avait pas la vigueur nécessaire pour étouffer tous ces troubles dans leur naissance. Son père lui avait donné comme tuteurs qui par la suite devaient servir de ministres, Engelbert, archevêque de clogne, et le duc de Bavière; mais le premier fut Assassiné en 1225 et le duc, voyant que le jeune roi S'abandonnait à de mauvais conseillers, se retira dans son pays. Ces nouveaux amis s'efforcèrent de lui rendre odieuse la subordination dans laquelle il était tenu par son père. Ce fut sans doute d'après leur avis que, sans y être autorisé, il publia le 1 mai 1231 à Worms une constitution qui devait le rendre populaire. Les ducs, comtes, évêques, prélats et en général les États d'Allemagne avaient l'usage de consulter les plus notables de leur pays sur les affaires publiques : le jeune Henri s'avisa de transformer cette coutume en loi, et. de rendre ainsi républicain le gouvernement des États. Une seconde ordonnance supprima les corps de métiers ou jurandes qui, depuis le milieu du douzième siècle, s'étaient formés dans les villes, et qui donnaient lieu à de fréquentes contestations avec les chefs des villes; parce que ces associations prétendaient avoir part au gouvernement municipal. Le mécontentement que la conduite de Henri donna à l'empereur fut une des causes de l'entrevue d'Aquilée ; le fils y promit de s'amender, et les ducs de Saxe, de Carinthie et de Méranie, le patriarche d'Aquilée et plusieurs évêques se rendirent garans de sa conduite et promirent, en cas de désobéissance de sa part, de n'être fidèles qu'aux ordres du père.

Henri revint en Allemagne, mais non corrigé. Ses de Henri, mauvaises intentions ne tardèrent pas à se manifester des Romain 1234.

<sup>1.</sup> Voyez p. 193 de ce vol.

et enfin à une diète qu'il tint en 1234 à Boppard, il se déclara formellement contre l'empereur; il fit valoir des raisons, il employa des menaces et la corruption pour gagner des adhérens. Il paraît qu'aucun prince laïc ne se déclara pour lui; parmi les princes de l'Église le seul Landolf de Hoheneck, évêque de Worms, qui avait été une de ses cautions à Aquilée, fut un des fauteurs de la révolte. Mais Henri se voyant abandonné des princes, chercha à renforcer son parti d'une autre manière, et eut recours pour cela à la plus insigne des perfidies. Pendant que Frédéric et le pape pressaient la Ligue lombarde d'entrer en arrangement pour terminer de vieux différends, Henri leur envoya son maréchal, Anselme de Justingen, pour engager les villes à la révolte contre l'empereur; et le 18 décembre 1234 il fut conclu une convention par laquelle Milan, Bresse, Bologne, Novare, Lodi et le margrave de Montserrat reconnurent Henri comme seul roi, et celui-ci leur confirma tous les priviléges qui faisaient . l'objet de leurs contestations avec l'empereur, renonça à toute négociation à laquelle la Ligue ne prendrait point part, et déclara que les ennemis de ses alliés seraient aussi les siens.

Des écrivains du temps ont accusé Grégoire IX d'avoir fomenté cette rebellion; d'autres très-dignes de foi justifient le pape, et son caractère fier et violent, mais éloigné de l'intrigue, écarte ce soupçon. Il désapprouva hautement l'entreprise criminelle du fils, accabla quelques évêques de reproches pour ne pas s'y être opposés avec assez de vigueur, et ordonna à l'archevêque de Mayence d'excommunier Henri.

Ce prince rassembla une armée près d'Oppenheim, L. réuni à Landolf de Hoheneck, attaqua Worms dont es bourgeois, reniant leur évêque, lui firent une vioureuse résistance. Frédéric II, de son côté, partit Le ses états héréditaires après les fêtes de Pâques de 235, traversa la Lombardie sans armée, circonstance - laquelle il dut probablement de ne pas rencontrer l'obstacle, et arriva à Ratisbonne où soixante-dix prémts et princes l'attendaient. Ils déclarèrent unanimenent Henri coupable de félonie, et fournirent à l'empereur les moyens d'assiéger à la fois dix châteaux du rebelle. Le grand-mattre Teutonique s'entremit alors entre le père et le fils; celui-ci vint à Worms implorer non pardon et l'obtint le 2 juillet 1235; mais comme il prouva sa mauvaise foi par le refus qu'il fit de livrer Trifels, l'empereur le fit arrêter et conduire au châ-Leau de San Félice en Pouille, où il mourut en 1242.

Frédéric II avait perdu en 1228 Yolanthe de Brienne, Diote de ■a seconde épouse. Comme depuis la révolte de Henri 1285. il ne lui restait plus qu'un seul fils qu'il pût destiner À être son successeur, il résolut de se remarier. Son choix tomba sur Isabelle d'Angleterre, fille de Jean sans Terre, et le mariage eut lieu à Worms, le 20 juillet 1235. De là l'empereur se rendit à Mayence, où il vait convoqué une diète. Cette assemblée fut plus lombreuse qu'aucune autre qu'on eût vue depuis la ameuse diète tenue dans la même ville en 1184 <sup>1</sup> par rédéric I.er; elle fut surtout plus importante. Il s'y Pouva soixante-dix à quatre-vingt-cinq princes et pré-

<sup>1</sup> Voyez p. 126 de ce vol.

lats, douze cents seigneurs et une foule de pe

Henri, fils de l'empereur, y fut formellement dés Une seconde affaire de la plus haute importat de l'affaire

le différend entre les Guelfes et les Gibelins, y fu Urigine de la maison de finitivement terminé. Le seul Guelfe existant en Brunswick. était Otton l'Enfant, fils de Guillaume de Luneb et petit-fils de Henri le Lion. La succession des patrimoniaux restés à son grand-père lui était testée, en partie du moins, par l'empereur Frédé lui-même, comme ayant acquis à titre onéreu filles de Henri Guelfe, comte Palatin du Rhin, droits aux alleux de leur père. La conduite d' l'Enfant, qui avait refusé la couronne impériale' disposé Frédéric en faveur de ce prince, et ce avait appris sans doute, par ses malheurs, à es le prix d'une vie tranquille. L'empereur avait er séquence nommé en 1234 le patriarche d'Aquilé roi de Bohème, le landgrave de Thuringe, le mar de Brandebourg et quelques nobles, arbitres di férend, avec promesse de se soumettre à leur sent Il en résulta un arrangement en vertu duquel F ric II renonça à tous ses droits en faveur de l'En et Otton offrit toutes ses terres sans exception à pereur et à l'Empire, pour les reprendre des de l'empereur, comme fiess de l'Empire hérédi dans sa maison, avec la dime de Goslar, c'estdes mines du Hartz, qui jusqu'alors avaient apps à l'Empire. La diète de Mayence confirma cette vention qui reçut son exécution; Otton l'Enf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 199 de ce vol.

in personne et reçut l'investiture de toutes de Brunswick et de Lunebourg érigées en s le nom de Brunswick.

ence l'empereur se rendit dans le duché de Protent II d'Alsace qui, par la sélonie de son fils, lui le duché de sousie. 1u. Il racheta par de l'argent les prétentions ndres du roi Philippe pouvaient former sur , prit de l'évêque de Strasbourg, à titre de istricts dont ce prélat s'était emparé pendant s, tels que Mülhouse en Alsace, l'avoyerie im, Offenbourg, etc., et traitant le duché de mme domaine royal, il n'en disposa pas en son fils Conrad. Il résida à Haguenau penséjour dans le pays, c'est-à-dire l'hiver de

ier et mai 1232, l'empereur avait confirmé de Mayence, ois données à Ravenne et Udine le contenu 1285. tutions arbitrairement publiées à Worms ls Henri'. A la diète de Mayence ces lois fermées dans la paix publique et le recez idigea. Cette paix publique qui, au défaut avait pour but de maintenir la tranquillité pèces de conventions, est célèbre dans l'Emervi de modèle à d'autres traités semblables a question.

nillet 1236, Frédéric II partit d'Augsbourg ndre en Italie; mais comme avant la fin de fut obligé de passer les Alpes, et de s'arllemagne jusqu'en août, nous ajournons le

198 de ce vol.

récit de ce qui s'est passé en Lombardie en 123€ qu'à ce que nous puissions y joindre celui des év mens subséquens.

Troubles d'Autriche.

Frédéric le Belliqueux, duc d'Autriche, don sœur avait épousé Henri, ci-devant roi des Rome était un prince turbulent, continuellement bro avec ses voisins, les rois de Bohème et d'Hongrie duc de Bavière, et avec ses propres vassaux. On cusait même d'avoir entretenu des liaisons secu avec les villes de la Lombardie. Frédéric II le fit à plusieurs diètes, mais le duc ne comparut pas. I les princes assemblés à Augsbourg avant le dépa l'empereur pour l'Italie, en juillet 1236, prononci contre lui le ban de l'Empire et le déclarèrent d de ses fiefs. Le roi de Bohème, le duc de Bay le landgrave de Thuringe, le patriarche d'Aqu l'archevêque de Salzbourg et les évêques de R bonne et de Passau furent chargés de l'exécution sentence. Comme ils n'y procédaient pas avec vigi l'empereur qui venait de forcer Vicence, sents danger de laisser sur ses derrières un ennemi actif que le duc d'Autriche, retourna prompteme Allemagne, se réunit à l'armée des princes que déric le Belliqueux avait battue, s'empara de la niole, de la Stirie et de l'Autriche, et passa l'hi Vienne qui lui avait ouvert ses portes, pendant c duc d'Autriche était assiégé à Neustadt. Il dé Vienne ville-libre, y invita les princes et en obti 1237 l'élection de son fils Conrad comme roi de mains. Le diplôme de cette élection existe; et

plus ancien dont l'histoire d'Allemagne fasse men-cien diplôme 1; il est signé par les archevêques de Mayence, d'élection d'un rei des Roves et Cologne, les évêques de Bamberg, de Ra-mains, 1237. onne, de Frisingue et de Passau, le comte Palatin Rhin, le duc de Bavière, le roi de Bohème, le Igrave de Thuringe et le duc de Carinthie. Ce ument prouve que le nombre des électeurs n'était encore réduit à sept, comme il le fut bientôt après. lection fut confirmée par un plus grand nombre de aces qui, à l'invitation de l'empereur, se rendirent rès de lui à Spire, et le jeune Conrad fut couronné. mpereur sit dès-lors administrer l'Autriche comme naine de l'Empire, mais Frédéric le Belliqueux so oncilia trois ans après avec l'empereur, et fut ibli dans son duché, sans exception de la ville de nne.

L côté des républiques Lombardes, parmi lesquelles an était la plus riche et la plus puissante, deux alles établies dans la partie orientale de la Hauteie jouaient un rôle dans le treizième siècle ; c'étaient Romano et les Este, les premiers, Gibelins, les

res, Guelfes.

Itzelin, c'est-à-dire le petit Attila, gentilhomme Origine mand, avait accompagné l'empereur Conrad II en Romano. ie en 1027. En récompense de ses services il avait u Romano et d'autres terres dans la Marche Tréine. Ses descendans acquirent Bassano, Maroset d'autres possessions dans les environs, et derent, dans cette partie de la presqu'île, les chess parti gibelin. Etzelin ou Eccelin III, son arrière-

petit-fils, qui a mérité le surnom de Gruel, était pdestà de Vérone avec le titre nouveau de capitaine « peuple.

Origine de la maison d'Este.

Les anciens margraves d'Este faisaient remonté leur origine à une antiquité fabuleuse. Cette maise dont était la célèbre comtesse Mathilde qui a si sou vent figuré dans cette histoire, et dont la ligne atre florissait en Allemagne sous le nom de Guelfes, posté dait les bourgs d'Este, de Montagnana et Badia, de la Polésine de Rovigo, située entre l'Adige et le Pt Au commencement du treizième siècle elle acquit le principale influence à Ferrare et fut investie par le pape du vicariat d'Ancône. La maison d'Este était le tête du partie guelfe en Italie, que d'après elle on nommait quelquesois le parti des marquis. A l'époque qui nous occupe, Azzon III, marquis d'Este, était podestà de Vicence et en guerre ouverte avec Eccelin Romano.

Eccelin et son frère Albéric de Romano, seigneur'd e Trévise, appelèrent Frédéric à leur secours. Le 16 août 1236, ils le reçurent à Vérone; bientôt après, l'armée allemande fut renforcée par celle des villes gibelines de Parme, Crémone, Reggio et Modène. Averti que les troupes de Padoue, Trévise, Vicence et Camino, sous le commandement du margrave d'Este s'approchaient de Vérone, Frédéric se tourna subitement contre elles, les battit, les poursuivit jusqu'à Vicence, et prit le 10 novembre cette ville de force. C'est de là qu'il marcha à Vienne, comme nous l'avens raconté 1.

<sup>1</sup> Voyez p. 204 de ce vol.

Pendant son absence, Eccelin se rendit, le 25 février Eccelis Ro 2237, maître de Padoue. C'est depuis ce moment qu'il maître de 1237, nontra ce caractère tyrannique qui a livré son nom l'exécration des siècles.

Frédéric II rentra en Italie au mois d'août 1237, et Retour de e 10 octobre il réduisit Mantoue à l'obéissance. Ceendant la force de son armée ne consistait pas en coupes allemandes. Depuis l'échec que l'autorité imériale avait reçu en Allemagne par les guerres entre 'hilippe et Otton IV, les princes d'Empire ne prenaient lus qu'un faible intérêt aux expéditions d'Italie qu'ils agardaient comme étrangères à leur cause. Frédéric 'avait donc pu obtenir que de faibles secours de es vassaux puissans, et il avait tâché de remplacer par es troupes soldées, ce qui lui manquait de troupes bodales; ses finances étant en bon ordre, il se préanta assez d'hommes qui voulaient servir sous sa banière. Ses cavaliers allemands et apuliens se distinnaient par leur tenue et par l'éclat de leurs armes. Sa annière était portée par un éléphant, qu'escortait un corps d'élite composé de Chrétiens et d'Arabes; car il vait 12,000 Sarrasins de Nocera dans son armée. Les bannières des villes lombardes, ses ennemies, étaient montées sur un lourd chariot traîné par des bœufs qu'on appelait caroccio: sur le chariot on érigeait un mât. dont l'extrémité était ornée d'une croix ou de quelque image de saint. A chaque caroccio était attachée une cohorte de braves, qui avaient juré de le défendre au prix de leur vie.

Les batailles n'étaient pas fréquentes dans cette

couronnement, de faire rentrer sous l'autorité imperiale ce qui, par la suite des temps, en avait été de taché. Grégoire IX lui rappelait l'acte d'Égra de 1213, par lequel il avait contracté une tout autre obligation.

Alliance du pape et de la république de Venise, 1239.

Grégoire IX blâmait aussi la sévérité avec laquelle Frédéric paraissait vouloir traiter les quatre villes de la Lombardie qu'il n'avait pas encore réduites. Il réclamait l'exécution du compromis par lequel Frédéric avait nommé le pape arbitre de son différend avec les villes, et menaçait d'employer des voies de rigueur, si l'empereur persistait plus long-temps à vouloir se faire raison de ses ennemis par la force des armes. Cependant tout en préparant contre un fils désobéissant les foudres de l'Église, il ne négligea pas les armes séculières. Au commencement de 1239 il conclut avec la république de Venise un traité d'alliance par lequel les Vénitiens s'engagèrent de fournir, moitié à leurs frais, moitié aux frais du pape, 25 galères, 300 cavaliers, 2000 fantassins et 500 arbalétriers pour faire la guerre à l'empereur. Grégoire céda à la république Bari et Salpi en toute souveraineté, à charge de les conquérir, et promit de leur donner l'investiture de toutes les parties du royaume de Sicile dont ils réussiraient à se rendre maîtres.

<sup>1</sup> Voyez p. 173 de ce vol.

SECT. II. FRÉDÉRIC II, 1212 - 1239.

habitans se rendissent à discrétion. Son intention étaitelle de renouveler sur les descendans la punition que Frédéric Barberousse avait fait tomber sur les ancêtres? Nous l'ignorons.

Le 3 août 1238 l'empereur vint mettre le siége de- Frédéric de vant Bresse. La force des murs de cette ville, et le Brosse. courage des habitans rendirent ses efforts infructueux. Cet échec fit grand tort à Frédéric dans l'opinion publique, qui en tira un pronostic désavorable pour la réussite du siége de Milan, qui offrait plus de difficultés encore. Une cruauté qu'il commit, lui aliéna les esprits. Pierre Tiépolo, fils du doge de Venise, avait été pris dans la bataille de Corte nuova. Frédéric le fit décapiter, et cette action ne contribua pas peu à engager la république de Venise à se joindre à ses ennemis.

Les négociations pour la paix se renouvelèrent à Enzius, roi de Sardaigne, Rome au mois d'août 1238. Un incident inattendu 1238. vint les troubler. Adalasia, l'héritière de la maison de Gallura, une de ces samilles de Pise qui s'étaient partagé la souveraineté de la Sardaigne<sup>1</sup>, donna, au mois d'octobre 1238, sa main au bel Enzius ou Henri. fils naturel de l'empereur, qui l'autorisa à prendre le titre de roi de Sardaigne. Cette île était un de ces pays sur lesquels les papes et les empereurs prétendaient également exercer la suzeraineté, quoique ni les uns ni les autres ne la possédassent effectivement. Frédéric soutenait n'avoir rien fait qui ne fût conforme au serment par lequel il s'était engagé à son

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez p. 104 de ce vol.

couronnement, de faire rentrer sous l'autorité impériale ce qui, par la suite des temps, en avait été détaché. Grégoire IX lui rappelait l'acte d'Égra de 1213, par lequel il avait contracté une tout autre obligation.

Alliance du pe et de la publique Venise, 39,

Grégoire IX blâmait aussi la sévérité avoc laquelle Frédéric paraissait vouloir traiter les quatre villes de la Lombardie qu'il n'avait pas encore réduites. Il réclamait l'exécution du compromis par lequel Frédéric avait nommé le pape arbitre de son différend avec les villes, et menaçait d'employer des voies de rigueur, si l'empereur persistait plus long-temps à vouloir se faire raison de ses ennemis par la force des armes. Cependant tout en préparant contre un fils désobéissant les foudres de l'Église, il no négligea pas les armes séculières. Au commencement de 1239 il conclut avec la république de Venise un traité d'alliance par lequel les Vénitiens s'engagèrent de fournir, moitié à lours frais, moitié aux frais du pape, 25 galères, 300 cavaliers, 2000 fantassins et 500 arbalétriers pour faire la guerre à l'empereur. Grégoire céda à la république Bari et Salpi en toute souveraineté, à charge de les conquérir, et promit de leur donner l'investiture de toutes les parties du royaume de Sicile dont ils réussirgient à se rendre mattres.

<sup>1</sup> Voyez p. 173 de ce vol.

## SECTION III.

Seconde partie du regne de Frédéric II, 1239-1247.

Le dimanche des rameaux, 20 mars 1239, le jour Excommun même où l'empereur Frédéric II, revêtu de toute la déric II, 1238 splendeur de la majesté impériale, assistait aux fêtes qu'Eccelin et les habitans de Padoue lui donnaient, le pape Grégoire IX l'excommunia, comme nourrissant des sentimens haineux contre l'Église de Rome, le pape et les cardinaux; procédant arbitrairement en Sicile en matières ecclésiastiques; protégeant les Arabes infidèles; comme ayant usurpé la suzeraineté de la Sardaigne : le pape lui reprochait encore qu'il ne s'occupait point de la délivrance de la Terre-sainte et refusait de soumettre les affaires de Lombardie à l'arbitrage du saint-siége.

L'empereur fit réfuter ces accusations par un discours que le grand-juge Pierre des Vignes prononça à Padouc sur ce thême :

Leniter, ex merito quidquid patiare, ferendum est; Quæ venit indigno pæna, dolenda venit <sup>4</sup>. Au malheur qu'on mérite on cède avec constance, On succombe aux ennuis d'une injuste souffrance <sup>2</sup>.

Frédéric réfuta aussi les allégations du pape par des circulaires qui furent envoyées les unes aux cardinaux, les autres aux monarques de la chrétienté, aux princes d'Empire, aux barons français, au peuple romain, etc.

<sup>4</sup> Ovio. Heroid. V, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Traduction de M. DE BOISGELIN, archevêque d'Aix.

Une espèce de manifeste adressé à tous les peuples chrétiens renferme des passages très-forts et qui devaient vivement piquer le souverain pontife. Les réponses de Grégoire IX ne furent pas plus modérées. Il s'efforça surtout de peindre Frédéric II comme un hérétique, et comme un blasphémateur qui avait dit que le monde avait été trompé par trois imposteurs, Moïse, Jésus-Christ et Mahomet, et que, si le dieu des Juifs avait vu Naples, il n'aurait pas tant loué la Palestine.

Nous nous dispenserons de rapporter ici les applications que les deux souverains se firent mutuellement de passages de l'Apocalypse dans le but d'exciter la haine contre leurs adversaires. Quelque habile que fût Pierre des Vignes dans ce genre d'escrime, les peuples étaient plutôt portés à croire que l'empereur était «le monstre plein de blasphème sorti de la mer, » qu'à se laisser persuader que le pape fût « le grand dragon quiséduit l'univers. » Ainsi l'opinion des peuples deviat contraire à l'empereur. Il n'en était pas ainsi des personnes éclairées : les princes d'Empire contredirent positivement la prétention du pape de faire et défaire les empereurs; et le saint roi Louis IX demanda de quel droit le souverain pontise pouvait, sans l'avoir entendu, condamner et déposer un si grand prince qui n'avait pas de supérieur au-dessus de lui. « Que si Frédéric avait mérité une pareille punition, elle me pourrait, disait le roi de France, lui être infligée que par un concile général. Les fautes qu'on lui reproche ne doivent pas être crues sur la simple dénonziation de ses ennemis; il a été un bon voisin pour la France et nous n'avons rien remarqué dans sa conluite qui indique un ennemi de la religion. Nous ne répandrons pas notre sang dans une cause si injuste contre un monarque puissant.»

Le pape ayant ouvertement pris le parti des Lom- Frédéric. II bards, la faction guelfe commença à se relever; elle Rome. eut le dessus à Trévise et à Ravenne sur le parti gibelin qui perdit ces deux villes. Après avoir nommé, le 29 juin 1239, son fils, le roi de Sardaigne, gouverneur de toute l'Italie, et lui avoir ordonné d'envahir la Marche d'Ancône, Frédéric II entra lui-même par Pontrémoli dans la Toscane, où les villes gibelines de Pise, Sienne, Lucques et Arezzole recurent très-bien; il nomma Frédéric d'Antioche, un autre de ses fils naturels, gouverneur de la Tuscie. Au mois de janvier 1240 l'empereur entra dans l'État ecclésiastique, où l'importante ville de Viterbo, toujours en guerre avec les Romains, se soumit à ses ordres.

Quoique Rome fut presque entièrement cernée et Course de Grégoire IX. que le pape ne pût compter sur l'affection des Romains dont une grande partie était gibeline, cependant il resta sidèle à son caractère, en rejetant toute proposition d'accommodement contraire à son honneur et aux droits de l'Église. Privé de tout secours terrestre, ce vicillard presque centenaire trouva de nouvelles ressources dans la religion. Accompagné de tout le clergé, précédé de la sainte croix et des chefs des apôtres S. Pierre et S. Paul, il sortit un jour de son palais, marcha en grande pompe à la basilique du La-

tran , sams se laisser arrêter par les injures dont le parte gibelia l'accorblatt. Étonné de cette fermeté, le peuple le suivit à l'église ou il prêche evec tant de force contre l'empereur, qu'il excita un vifenthousiasme et qu'une foule de peuple prit la croix contre ce prince.

1944-19 II Le parti gibelia n'osa plus se montrer dans Rome, et Prédérie ne crut pas prudent d'attaquer cette ville. Il alla à Naples , assemble un parlement à Foggie , et s'occupa des moyens de se procurer de l'argent et des troupes.

> Tandis que Frédéric était occupé de ces préparatifs, les confédérés, assistés da parti guelle de la ville de Ferrare, l'une des plus riches de l'Italie, forcèrent le vieux Salinguerra qui , avec le parti gibelin , gouvernait la ville, de la remettre le 3 juin 1240 au légat du pape : quinze cents familles mécontentes des conditions de la capitulation , quittèrent cette ville, L'empe reur en personne marcha alors vers la Lombardie, prit le 22 noût Ravenne et amiégen Fuenza; mais cette ville se défendit jusqu'an 14 avril 1241.

Plus d'une fois l'empereur avait provoqué la réunion d'un concile général, et le pape avait éludé cette demande; mais dans un moment ou il était abandonné de toute assistance des laïes, il espérait trouver plu de ressource dans une assemblée de prélats, et en conséquence il convoqua un concile général qui devak s'assembler à Rome vers Paques 1241, Frédéric je voyant alors dans une pareille assemblée que des clinnees déseventagenses pour lui , écrivit en septembre 12/10 h tous les rois et princes qu'il ne permettrait

Pas dans ces circonstances la réunion d'un concile, Parce que le pape, en y appelant les ennemis de l'empereur, le comte de Provence, le doge de Venise, le margrave d'Este, les Milanais, etc., avait trahi son dessein qui n'était pas de rétablir la paix, mais de semer la haine et la discorde. En principe, disait-il, le papo ne peut, sans l'assentiment de l'empereur, convoquer un concile général; encore moins cela pourait-il être permis à un pape qui s'est ouvertement déclaré l'ennemi de l'empereur, et qui prétend soumettre au jugement de ses serviteurs les actions des souverains qui ne sont justiciables d'aucun tribunal terrestre. Une circulaire rédigée par Pierre des Vignes et adressée à chaque prélat invité au concile avait pour but de les empêcher de se rendre à Rome; car sans doute ce qui aurait pu arriver de plus agréable à l'empereur aurait été que le concile eût manqué faute de prélats. Le rendez-vous de ceux-ci était à Gênes où le cardinal Otton de Montserrat conduisit les prélats anglais, et Jacques Pecoraria, cardinal de Préneste, les français, pendant que le cardinal Grégoire de Montelongo pressait les Génois, dont le gouvernement était alors de la faction guelse, d'équiper une flotte pour transporter les pères à Civita-Vecchia.

Frédéric voyant que les prélats refusaient de se Bataille de navale de rendre à son injonction, fit de son côté équiper en Meloria, Sicile une flotte, commandée par son amiral Anselme de Mari et par le roi Enzius ; elle se reunit à la flotte des Pisans sous les ordres d'Ugolin Bazzacherini dei Sismondi. Le 25 avril 1241, les prélats français, an-

glais et lombards partirent de Gênes; le 3 mai la flotte, forte de trente vaisseaux, rencontra près de l'île de Meloria, non loin de Livourne, celle de l'empereur qui consistait en vingt-sept vaisseaux siciliens et quarante pisans.

Il aurait certainement été très-facile à l'amiral génois, Guillaume Ubriacchi, d'éviter le combat en cinglant vers la Corse; mais au lieu de suivre l'avis prudent des évêques, il courut à sa perte en attaquant les ennemis, et paya sa témérité par la ruine de sa flotte dont un sixième seulement échappa. Trois vaisseaux furent coulés à fond; on en prit vingt-trois où se trouvaient le cardinal Otton de Montferrat avec les trésors qu'il avait ramassés en Angleterre 1, les deux autres cardinaux, les archevêques de Rouen, Bordeaux et Besancon (celui-ci le seul prélat germanique), les évêques de Carcassonne, d'Agde, de Nimes, de Tortone et de Pavie, les abbés de Clairvaux, Citeaux et Cluny, les députés des villes de la Lombardie et 4000 Génois. Plusieurs députés lombards et quelques prélats qui s'étaient embarqués sur les trois vaisseaux submergés, périrent dans les flots.

Les prélats français étant arrivés à Gênes et voyant le petit nombre de vaisseaux qui devaient à la fois leur servir de transport et d'escorte, les plus sages d'entre eux étaient retournés sur leurs pas. Aussitôt que S. Louis apprit que les autres avaient été pris par l'empereur et enfermés dans des forteresses, il envoya deux fois l'abbé de Corbie auprès de Frédéric pour

<sup>1</sup> H en sera question au Chap. XIV.

demander la liberté des prélats français. « Nous avons cru jusqu'à présent, disait-il dans sa lettre, qu'il ne pouvait pas s'élever de différend entre nos royaumes, unis par une affection et une confiance réciproque... Ces prélats étaient obligés d'obéir aux ordres du pape; ils n'avaient pas de sentimens hostiles pour vous, quand même le pape voulait peut-être procéder contre vous d'une autre manière qu'il le devait. Nous réclamons leur liberté avec d'autant plus d'instance que nous n'avons cessé de nous refuser à tout ce que les légats du pape nous demandaient contre vous. Que Votre prudence impériale pèse bien ce que nous écrivons, et ne nous force pas de retirer les vœux que nous faisons pour elle; car, ce sont les propres expressions du roi, le royaume de France n'est mie encore si saible qu'il se laisse mener ne fouler à vos éperons. » Frédéric qui la première fois avait répondu à l'abbé de Corbie : « Que la royale majesté de France de ce ne s'émerveille pas si César-Auguste tient étroitement ceux qui · César voulaient mettre en angoisse, » relâcha les prélats de France, après la seconde ambassade.

L'empereur était en route pour attaquer Bologne, quand il reçut la nouvelle de la bataille de Meloria; sur-le-champ, pour profiter de la première terreur, il rebroussa chemin, prit Spolète, Terni, Narni, Tivoli, Monte Albano, Grottaferrata.

Tandis que le chef de l'Église et le premier prince des Mongols de la chrétienté se faisaient ainsi la guerre, le christia- en Allemaginisme était menacé d'une destruction complète, par l'irruption des Mongols, qui avaient pénétré jusqu'en

Bohème. L'Allemagne tremblait et conjurait Frédéric de tourner ses forces contre ces barbares; mais ce prince qui était sur le point d'atteindre le but de tous ses efforts s'en excusa; cependant il envoya Enzius en Allemagne pour se réunir avec le roi des Romains. L'apparition des Mongols fera pour nous la matière d'un chapitre particulier.

Mort de Grégoire IX, 1241.

Cependant malgré le danger de jour en jour plus imminent dont Grégoire IX était menacé, rien ne put ébranler son courage. Enfin , lorsque Jean Colonna, cardinal de S. Praxède, qui, s'étant brouillé avec le pape, avait embrassé le parti de l'empereur, se fut emparé du château de Monteforte que le pape avait fait construire pour s'y réfugier avec les siens à la dernière extrémité; lorsque enfermé dans Rome il fut obligé, pour la première fois, de respirer le mauvais air qui en été plane sur les parties basses de cette ville, sa grande âme ne fut pas abattue, mais son corps succomba : Grégoire IX expira le 21 août 1241.

Circonstances de l'élection d'Innocent IV. les hostilités contre Rome, et, à la prière des cardid'Innocent IV. les hostilités contre Rome, et, à la prière des cardidaux qui naux, relâcha ses prisonniers. Les huit cardinaux qui composèrent le conclave ne purent s'entendre sur l'élection d'an pape que le 23 septembre 1241 : le choix tomba sur Geoffroy de Castiglione, noble Milanais, qui prit le nom de Célestin IV, mais mourut seize ou dix-huit jours après, sans avoir été consacré.

L'empereur était toujours en possession de l'État ecclésiastique, et s'emparait de tout l'argent qu'on envoyait à Rome des pays transalpins. Il ne se mêla

il livra à la ville un assaut qui ne réussit pas; un second qu'il entreprit le 10 novembre, fut très-malheureux pour lui. La garnison fit une sortie par des allées souterraines, mit le seu à ses machines et lui causa une très-grande perte. Le lendemain le cardinal Otton de Montserrat vint traiter avec Frédéric d'une cessation d'hostilités: on convint des conditions dont l'une assurait à la garnison impériale enfermée dans le château et à tous les partisans de l'empereur, une libre sortie. Cet engagement fut violé d'une manière révoltante; à la vérité malgré le cardinal Otton, mais sans qu'on donnât à l'empereur la moindre satisfaction.

Malgré tant d'obstacles Thaddée de Suessa et Pierre Paix entre des Vignes, ambassadeurs de l'empereur à Rome, con-et le pape, duisirent la négociation habilement à sa fin. La paix fut signée et jurée le 31 mai 1244 en présence de Baudouin II, empereur de Constantinople. En voici les conditions. L'empereur restituera à l'Église et à ses adhérens tout ce qu'ils avaient possédé lorsque l'excommunication fut prononcée contre lui. Il déclarera que, s'il a paru mépriser l'excommunication, c'est que, trompé par ses conseillers, il l'avait envisagée comme non avenue, parce qu'elle ne lui avait pas été duement signifiée. Il se soumettra aux pénitences que le pape ordonnera pour obtenir son absolution; il rendra aux prélats captifs ce qui leur a été enlevé. La fixation de tout dommage ( hors le dommage de guerre ) que des églises et des ecclésiastiques ont souffert par lui depuis l'excommunication, est abandonnée au pape et

dégénérèrent en griess réciproques, vinrent traverser la marche des négociations. Ensuite le pape qui avait déclaré qu'il ne ferait pas la paix sans les Lombards, dont il avait fait ses alliés, exigea néanmoins que Frédéric soumtt à son arbitrage la décision de ses différends avec les villes; et lorsque celui-ci, partant des idées de droit public, dont il était imbu, observa qu'avant tout ces villes devaient justifier devant les tribunaux de l'Empire, leurs juges naturels, à quel titre elles s'étaient emparées de droits régaliens (c'està-dire de souveraineté) que la paix de Constance ne leur avait pas accordés, le pape répondit qu'avant d'entamer une pareille procédure, il se présentait une question préalable à résoudre, savoir : Les confédérés Lombards sont-ils vassaux de l'Empire dans un sens qui les rende justiciables de ses tribunaux?

Il survint un événement qui aigrit les esprits. Depuis que l'empereur s'était rendu mattre de Viterbe, il avait comblé cette ville de bienfaits. Simon, comte de Théano qui, au nom de Frédéric, gouvernait alors la plus grande partie de l'État ecclésiastique, y résidait dans un palais que l'empereur avait fait bâtir, et il était fortement question de transférer à Viterbe le siège de l'Empire. Cependant le parti guelse de cette ville, d'accord avec le cardinal Rénier Capocci qui, sans l'autorisation expresse du pape, mais avec sa connivence avait levé un corps de troupes, força le comte Simon de se retirer dans le château, où il sut assiégé en septembre 12/43. L'empereur en personne accourut pour délivrer son gouverneur; le 12 octobre

il livra à la ville un assaut qui ne réussit pas; un second qu'il entreprit le 10 novembre, fut très-malheureax pour lui. La garnison fit une sortie par des allées souterraines, mit le feu à ses machines et lui causa une très-grande perte. Le lendemain le cardinal Otton de Montferrat vint traiter avec Frédéric d'une cessation d'hostilités; on convint des conditions dont l'une assurait à la garnison impériale ensermée dans le château et à tous les partisans de l'empereur, une libre sortie. Cet engagement fut violé d'une manière révoltante; à la vérité malgré le cardinal Otton, mais sans qu'on donnât à l'empereur la moindre satisfaction.

Malgré tant d'obstacles Thaddée de Suessa et Pierre Paix entre des Vignes, ambassadeurs de l'empereur à Rome, con-et le pape, duisirent la négociation habilement à sa fin. La paix fut signée et jurée le 31 mai 1244 en présence de Baudouin II, empereur de Constantinople. En voici les conditions. L'empereur restituera à l'Église et à ses adhérens tout ce qu'ils avaient possédé lorsque l'excommunication fut prononcée contre lui. Il déclarera que, s'il a paru mépriser l'excommunication, c'est que, trompé par ses conseillers, il l'avait envisagée comme non avenue, parce qu'elle ne lui avait pas été duement signifiée. Il se soumettra aux pénitences que le pape ordonnera pour obtenir son absolution; il rendra aux prélats captifs ce qui leur a été enlevé. La fixation de tout dommage ( hors le dommage de guerre ) que des églises et des ecclésiastiques ont souffert par lui depuis l'excommunication, est abandonnée au pape et

à trois cardinaux. L'empereur, du consentement du pape, commettra un prélat italien pour juger toutes les causes civiles et criminelles des Guelses de l'État ecclésiastique. Amnistie réciproque pleine et entière.

Evasion de nnocent IV,

Ainsi la paix était conclue; il ne fallait plus qu'en exécuter le traité. Mais qui commencera? Chaque partie se méfiait de la mauvaise foi de l'autre : le pape prétendait qu'une fois l'excommunication levée, Frédéric ferait naître des difficultés; l'empereur rétorquait l'argument. Pendant qu'on était en pourparler pour s'entendre, Innocent IV, faisant semblant de vouloir accepter l'invitation à une entrevue avec l'empereur, se rendit en toute hâte et travesti à Civita-Vecchia où le doge de Gênes avait envoyé sous quelque prétexte une flotte. Celle-ci recut le pape le 30 juin 1244, et le porta à Gênes : de là il se rendit à Lyon où il arriva le 2 décembre 1244. Quoique cette ville, appartenant au royaume d'Arles, se trouvât placée sous la suzeraineté de l'empereur, cependant comme l'archevêque et le chapitre y exerçaient presque tous les droits de souveraineté, le pape s'y trouva parfaitement en sûreté, et put y tenir le concile que Grégoire IX avait été empêché de réunir à Rome.

Concile de n, trei-

Il convoqua le concile pour la Saint Jean 1245 et ne général, cita l'empereur à y comparaître en personne ou par ses délégués pour se justifier des plaintes élevées contre lui. C'est le treizième concile général.

> Les prélats d'Espagne, d'Angleterre, de France et de la Lombardie arrivèrent à Lyon à l'époque prescrite. Les deux patriarches, de Constantinople et

Thaddée de Suessa réfuta toutes ces inculpations, et certes il ne fallait pas l'éloquence de ce jurisconsulte pour les réduire à leur valeur. Le dernier crime qu'on reprochait à Frédéric était l'arrestation des pères appelés au concile de Rome; le pape s'en servit pour échauffer la bile de bien des prélats présens. Les ambassadeurs d'Angleterre qui voyaient avec quelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 10 de ce vol.

passion Innocent IV agissait, craignant qu'on n'enveloppât dans la proscription de l'empereur que ce pontife méditait, les enfans que lui avait donnés la sœur de leur roi, s'unirent à ceux de France et à Thaddée, pour obtenir qu'on accordât à Frédéric un délai pendant lequel il pût se présenter en personne ou s'occuper de sa justification.

La demande était trop juste pour être refusée; mais

afin que le délai devint inutile, le pape ne l'accorda que pour douze jours, terme qui alors ne laissait que le temps nécessaire pour aller à Turin où l'empereur s'était rendu, et en revenir. Le pape employa ces douze jours à gagner un grand nombre de prélats à ses vues, et à peine le délai fut-il écoulé qu'il tint, le 17 juillet 1345, une nouvelle séance pour passer outre dans cette affaire importante. En vain Thaddée s'écria-t-il : « J'appelle de cette assemblée où manquent tant de prélats et de députés séculiers, à un vrai concile général et impartial ; j'appelle de ce pape, ennemi déclaré de mon maître, à un futur pape animé de sentimens plus chrétiens. » Innocent ne se laissant point arrêter par une telle protestation, produisit une bulle Excommuni- qui renfermait la condamnation de Frédéric II. « Nous ion de Fréavons, c'est ainsi que finit la bulle, privé et déposé de toutes ses dignités et de ses honneurs ce prince que le ciel a rejeté pour ses injustices. Nous délions de leurs sermens tous ceux qui lui ont promis fidélité,

> et défendons en vertu de notre pouvoir apostolique que personne lui obéisse à l'avenir. Quiconque transgressera cet ordre, sera excommunié par le fait. Les

princes d'Allemagne qui y ont droit, nommeront un roi; de l'avis des cardinaux nous ordonnerons le nécessaire pour le royaume de Sicile. » Cette sentence fut prononcée, sans que l'empereur eût été entendu dans sa justification, sans qu'on eût recueilli les suffrages ni fait un décret de concile. Pendant la lecture de la bulle, chaque prélat tenait un cierge brûlant entre les mains; à l'instant où elle fut achevée, ils les jetèrent tous par terre pour les laisser s'éteindre. Thaddée se frappant la tête et la poitrine s'écria: Jour de colère, de calamité et de misère! » Innocent IV se leva aussitôt et entonna le Te Deum pour louer le Seigneur. Ainsi finit le treizième concile général dont le dernier acte sut un outrage pour les évêques présens; car ce n'est point avec eux, c'est en leur présence que la déposition de l'empereur fut pro-. noncée.

Lorsque Frédéric fut instruit de ce procédé du pape, il adressa, pour sa justification, une nouvelle circulaire aux monarques et aux princes chrétiens. « Le pape, y disait-il, s'est permis de nous déposer dans un soi-disant concile général, sans nous avoir convaincu d'aucun délit. Que ne doit pas craindre chacun de vous, puisqu'il ose déposer un empereur légalement élu, qu'il n'aurait aucun droit de punir, quand même la preuve de ses délits existerait. Et vous obéisses à ces hypocrites dont l'ambition n'a d'égal que leur esprit vindicatif! Oh si dans votre simplicité vous aviez tâché d'apprendre par les paroles du Sauveur ce qu'est la dissimulation des pharisiens, combien de fois auriez-

vous exécré les infamies qui se passent à la cour de Rome, et qui révoltent la pudeur. » Parlant ensuite de ses préparatifs pour une nouvelle campagne dans laquelle il espère triompher de ses ennemis: '• Ne croyez pas, dit-il, que la majesté de notre grandeur ait souffert la moindre diminution par la sentence du pape. Notre conscience est pure; par conséquent Dieu est avec nous: qu'il soit notre témoin. Dès l'origine nous nous sommes proposé de ramener le clergé, et surtout ses membres les plus élevés, à ce qu'ils étaient dans l'Église primitive, c'est-à-dire à mener une conduite apostolique, à imiter l'humilité de leur mattre. Ces bons prêtres vivaient dans la société des anges, ils brillaient par des miracles, ils guérissaient des malades, ils rappelaient des morts à la vie, et; par leur sainteté, non par les armes, forçaient les princes à être leurs serviteurs. Nos prêtres au contraire, sont enivrés de délices; l'excès de leurs richesses étouffe en eux tout sentiment de religion. C'est une œuvre de charité que de leur ôter ce superflu pernicieux qui les accable. Réunissez-vous donc à nous pour les obliger à s'en débarrasser, afin que, contens de revenus modiques, ils s'occupent uniquement à servir Dieu. »

Faut-il s'étonner que l'auteur d'une telle lettre ait généralement passé pour un hérétique, et que finalement tout le monde l'ait abandonné?

Innocent IV n'avait rien de plus à cœur que de mbardie. faire exécuter sa sentence. Ses émissaires sommèrent les Napolitains d'abandonner le second Néron et de

rentrer dans le giron de l'Église. Ces exhortations ne restèrent pas sans effet; il se forma une conspiration contre la vie de Frédéric; mais elle fut découverte et étouffée dans le sang des coupables.

Innocent IV somma à plusieurs reprises les princes landgrave de d'Empire et les conjura au nom de la gloire de Dien Thuringe. et de l'Eglise, et pour le bien de la religion chrétienne, 1246. de nommer un autre roi. De tous les princes séculiers, un seul se laissa ébranler, Henri Raspon ou de Raspenbourg, landgrave de Thuringe, prince qui jouissait d'une telle considération que lorsqu'en 1231 Frédéric II retourna en Italie, laissant èn-decà des Alpes son fils Conrad, âgé de neuf ans, il avait consié le gouvernement à Raspon, sous le titre de procurateur de l'Empire. Innocent IV tenta son ambition par l'offre de la couronne impériale, que Henri refusa d'abord, comme étant trop âgé et dépourvu d'enfans et d'amis puissans en état de le soutenir; il n'était d'ailleurs pas assez riche, disait-il, pour suffire aux frais d'une guerre contre Frédéric II. Mais le pape ayant insisté, et joint à ses offres la promesse de fournir les fonds nécessaires, le sage, le prudent Raspon succomba. Sigefroi d'Eppstein, archevêque de Mayence, ennemi zélé de l'empereur; Conrad, comte de Hochstett, archevêque de Cologne; Arnold d'Isenbourg, archevêque de Trèves, et les évêques de Strasbourg, de Metz et de Spire se réunirent à Würzbourg, et, en l'absence des autres évêques et de tous les princes séculiers, élurent le 2 mai 1246 Henri Raspon roi d'Allemagne; le peuple, par mépris, le nomma généralement le roi des clercs (Pfaffenkönig). Le pape

témoigna une joie scandaleuse du succès de son intrigue, et fit remettre au nouveau roi 25,000 marcs d'argent pris sur les fonds que l'Angleterre lui avait fournis. L'évêque de Ferrare fut envoyé comme légat chargé du pouvoir « de détruire et de déraciner, de bâtir et de planter, ainsi que cela lui parattrait conforme à la volonté divine, » et ce légat donna des indulgences pour vingt à quarante jours à quiconque assisterait seuloment à ses prédications. Les moines mendians reçurent l'injonction de prêcher dans toutes les chaires une croisade contre Frédéric II.

Par ces moyens l'antiroi, comme les Allemands ont coutume de dire, ramassa une armée assez forte de croisés, avec laquelle il battit le 5 août 1246 le roi Gonrad près de Francfort; il dut cette victoire à la trahison de deux comtes souabes, qui s'étaient laissé gagner, par la promesse qu'on leur abandonnerait le duché de Souabe pour le partager. On leur avait donné 7000 marcs avec lesquels 2000 hommes furent séduits et passèrent du côté de Raspon. Cette trahison exécutée sur le champ de bataille, mit la confusion dans toute l'armée de Gonrad.

rt de Henri on,

Après cette défaite, le jeune roi des Romains forma une nouvelle armée. Les ducs de Lorraine et de Lothier ou Brabant, les comtes de Bar, de Châlons et d'autres vassaux lui amenèrent des troupes. Le landgrave assiégea Ulm, mais Conrad le défit près de cette ville, de manière qu'il ne put plus tenir la campagne, et dut se retirer en Thuringe. Une bonne partie de l'argent envoyé par le pape tomba entre les mains du

vainqueur. L'antiroi mourut de chagrin le 17 février 1247, le dernier de sa race, car, quoique marié trois fois, il ne laissa pas d'enfans. Avec lui se sereit en-• tièrement éteinte la ligne française de la maison Carlovingienne ', s'il n'en avait survécu une branche collatérale dans la maison des comtes de Hohnstein qui descendait de Bérenger de Sangerhausen, fils cadet de Louis le Barbu, premier landgrave de Thuringa, et de Cécile de Sangerhausen, comme Henri Raspon descendait de Louis le Sauteur, leur fils ainé.

La mort de Henri Raspon causa un changement no- Lole table dans l'état des possessions de quelques princes ringe d'Empire, Le landgraviat de Thuringe et le comté conférme a Palatin de Saxe qui y était réuni, étant fiess mascu- nie, 1217. lins de l'Empire, seraient retournés à la couronne en 1247, si l'empereur, usant de son droit, n'en avait disposé d'avance, en 1242, en faveur de Henri l'Illustre, margrave de Misnie, fils de Jutta, sœur consanguine de Henri Raspon. Le margrave de Misnie prit donc possession des fiefs en 1247. Il ne pouvait pas prétendre, en vertu de l'investiture impériale, aux biens alleux de la maison, à l'égard desquels la succession avait lieu selon la loi civile; mais il y prétendit, comme fils de la sœur atnée de Henri Raspon. Cependant il existait encore une autre princesse de Thuringe, qui les lui disputait; c'était Sophie, fille du frère atné de Henri Raspon, ce landgrave Louis VI, de la mort du quel nous avons parlé 2, et de Ste. Elisabeth d'Hongrie. Cette Sophic avait épousé le duc de Brabant dont elle

<sup>4</sup> Voyez p. 69 de ce vol. - 2 Voyez p. 5 de ce vol.

ri, l'En-avait un fils nommé Henri l'Enfant. Immédiatement l'Enfant de Henri Raspon, son oncle, elle vint son de prendre preservion de tent commission de prendre preservion de tent commission de l'acceptant de la commission de l'acceptant de l'ac prendre possession de tout ce qui dans le pays de Hesse avait appartenu, comme alleu, aux landgraves de Thuringe. Elle éleva aussi des prétentions sur la Thuringe même; mais les Thuringiens reconnurent le margrave de Misnie comme leur seigneur légitime, à condition qu'il satisferait le prince d'Anhalt, qui, fils d'une sœur germaine de Henri Raspon, réclamait une part aux alleux. Il en résulta une guerre dans laquelle Sophie de Brabant eut pour allié Albert, duc de Brunswick. Elle se termina le 28 octobre 1263 par une bataille que les fils du margrave de Misnie gagnèrent à Besenstadt sur l'Elster entre Halle et Wettin. Le duc. fuit prisonnier dans cette bataille, pava sa rancon par la cession d'Eschwege et des autres terres que la maison Guelle possédait en Hesse. Cet événement accéléra la conclusion de la paix qui eut lieu en 1265. Toutes les possessions des landgraves de Thuringe en Hesse, y compris celles qu'Albert venait de céder, furent abandonnées à Sophie de Brabant, et toute la Thuringe resta aux margraves de Misnie. Ces princes dont descendent les rois et tous les ducs de Saxe, formèrent ainsi une puissante maison, et le nombre des familles allemandes fut augmenté d'une nouvelle, la famille de Hesse, ou la branche cadette des ducs de Brabant. La Hesse étant un bien allodial ne portait aucun titre féodal, tels que sont ceux de duché, landgraviat, margraviat, comte, etc.; mais Henri l'Enfant, premier seigneur de la Hesse, prétendant au landgraviat de Thuringe, prit ce titre qui resta abusivement attaché à la Hesse. Par la suite, le 11 mai 1292 il offrit à Adolphe de Nassau, roi d'Allemagne, sa ville d'Eschwege, et la reçut de retour des mains de ce monarque comme sief de l'Empire et principauté. C'est ainsi que la maison de Hesse prit rang parmi les princes germaniques.

Avant de revenir à Frédéric II, nous devens parler estinction de la preme de deux autres successions qui furent ouvertes à cette maion d'A époque : ce sont celles d'Autriche et de Méranie. 1246. Frédéric le Belliqueux, duc d'Autriche, dernier de la maison de Bamberg ou de Babenberg, périt en 1246 dans une bataille contre les Hongrais. Ce prince n'ayant disposé, ainsi qu'il en avait le droit par le privilége de 1156, ni de l'Autriche ni de la Stirie qu'il de Bade, di avait héritée en 1192, l'empereur en fit prendre possession comme de fiess dévolus à la couronne, et son intention était de conserver les deux duchés à la couronne impériale pour en augmenter l'éclat. Le pape s'efforça de faire manquer ce projet, en excitant d'autres prétendans à se présenter. C'étaient le margrave de Bade, celui de Misnie, le roi de Bohème, et Frédéric, petit-fils de l'empereur par Henri, son fils ainé, tous les quatre au nom de princesses autrichiennes ayant droit non-seulement aux alleux, mais d'après le privilége cité, aux fiess mêmes; un cinquième prétendant était le roi d'Hongrie, auquel le pape destinait ces pays. Sans nous arrêter ici au détail des événemens, il suffira de dire que le margrave Hermann de

<sup>1</sup> Voyez, p. 91 de ce vol.

Otlocar, roi de Bohème, de Sticie, de Carinthie et de Carnioto, 1262.

qu'après sa mort arrivée en 1250 son fils Frédéric ne put s'y maintenir, et que Wenceslas I. ", roi de Bohème. due d'Autriche finit par s'emparer de l'Autriche et de la Stirie: Richard de Cournouailles que nous verrons figures parmi les rois d'Allemagne, les conféra en 1262 à son fils comme fiefs vacans, et en 1270 il y réunit, par héritage, la Carinthie et la Carniole. Nous dirons par la suite comment il en fut dépouillé et comment fut fondée, sur la base de ces provinces, la seconde maison d'Autriche.

Extinction le la maisen d'Andecia ou de Meranie,

Les ducs de Méranie s'éteignirent en 4248 avec Otton II. Neus avons fait connaître l'origine de ces ducs, descendans des anciens comtes d'Andechs. seigneurs qui avaient de riches possessions en Franconie, en Bavière et dans le Tirol, auxquelles ils avaient réuni la Marche d'Istrie avec une partie de la Dalmatie et de la Croatie. Otton I. er. duc de Méranie. acquit encore en 4208 le comté Palatin de Bourgogne ou la Franche-Comté, par son mariage avec l'héritière de ce pays. Nous avons dit dans le temps que l'empereur Frédéric I. a., Barberousse avait épousé en secondes noces Béatrix, héritière de la Franche-Comté. A sa mort le pays avait passé au troisième fils que Béatrix lui avait donné. Celui-ci ne laissa qu'une fille, également nommée Béatrix, et qui fut cette héritière que le duc de Méranie épousa en 1208. Il mourut en 1248 sans postérité. La Franche-Comté passa alors à la maison de Châlons, par le mariage d'Alix ou

La maison de Chálons acquiert la Franche-Comté.

1 Voyez p. 123 de ce vol. - 2 Voyez p. 109 de ce vol.

Adélaide de Méranie, sœur d'Otton, avec un comte de Châlons. Les terres d'Allemagne de la maison furent, comme allodiales, partagées entre plusieurs héritiers. Mainard II, comte de Gærtz (Gorice), eut Les comtes les possessions situées sur l'Inn et l'Adige dans le obtiennent l'idrie et le Tirol, lesquelles étaient d'autant mieux à sa conve-Tirol. nance qu'il avait épousé l'héritière des comtes de Tirol. Les ducs de Bavière s'emparèrent de tout ce qui était situé sous leur supériorité territoriale; les Vénitiens de ce qui était à leur portée en Dalmatie. Frédéric III de Hohenzollern, bourgrave de Nurem- La maison de Hohenzollern berg (c'est-à-dire investi de la juridiction impériale Bayrenth el sur cette ville et son district, à titre de fief), eut, en qualité de beau-frère du dernier duc, une partie des terres de Franconie et entre autres Bayreuth et Cadelsbourg qui formèrent par la suite le noyau des deux principautés d'Ansbach et Bayreuth. Un autre beau-frère d'Otton II, Otton II comte d'Orlamunde, hérita du reste des terres de Franconie, nommément Culmbach et Plassenbourg, qu'un de ses descendans vendit par la suite aux bourgraves de Nuremberg.

Frédéric faisait des progrès bien lents en Italie, où s. Lunia interpose sans ses amis l'abandonnaient l'un après l'autre : peu fruit sa mèd'hommes étaient assez forts pour résister aux armes le pape. qu'employait l'Église; et l'empereur désirait ardemment qu'une réconciliation avec le pape vint mettre fin à un état de choses qui faisait le tourment de sa vie. Il réclama la médiation de Louis IX, roi de France. En 1245, immédiatement après le concile de Lyon, ce monarque avait essayé, dans une entrevue qu'il eut à

Cluny avec Innocent IV, d'inspirer au pontife des sentimens de modération. A la demande de l'empereur il eut une seconde entrevue avec le pape dans la même abbaye en 1247: il était autorisé à offrir de grands sacrifices au nom de son ami. Mais ces propositions même ne servirent qu'à rendre Innocent plus inexorable. En vain le roi lui rappela t-il que l'évangile ordonne de tendre toujours la main à celui qui demande miséricorde. Imitez, seigneur, lui dit-il, la bonté de celui dont vous êtes le vicaire sur la terre; du moins laissez-vous toucher par les calamités de la Terre-sainte qui ne peut être secourue sans ce prince, mattre de la Méditerranée. Écoutez mes prières, celles de tant de milliers de pélérins qui attendent un passage favorable, celles enfin de toute l'Église qui vous demande par ma voix de ne pas rejeter des soumissions que Dieu ne rejette peut-être pas. A toutes ses sollicitations le pape répliqua que les intérêts de l'Église étaient sans doute trop chers au roi de France pour vouloir qu'elle achetât une paix honteuse.

Innocent IV recourait à toutes les ressources fiscales possibles pour se procurer de l'argent : il demandait au clergé la dîme de ses revenus , il vendait les indulgences , il trafiquait des bénéfices , il extorquait des sommes aux uns , il en empruntait aux autres. Des essaims de moines mendians se répandirent de Lyon sur tous les états de l'empereur pour prêcher la rebellion. On s'adressa même à Conrad pour l'engager à une sainte désobéissance. Un des cardinaux alla jusqu'en Norwège , pour offrir au

roi Haquin V la couronne impériale. « Je combattrai, répondit le roi du Nord, tous les ennemis de l'Église, mais non tous ceux du pape. »

Le roi Enzius avait épuisé ses forces en Lombardie où les deux partis étaient réduits à l'inaction. La Pouille, la Calabre et la Sicile avaient prêté hommage à Henri, second fils de l'empereur, qui était désigné pour lui succéder dans ses états. Frédéric jouissait d'un moment de tranquillité qu'il voulait employer pour aller à Lyon et fléchir la colère du pape dans un entretien. Pour se purger du soupçon d'hérésie il se fit examiner par cinq prélats italiens dont il envoya les certificats à Innocent; mais celui-ci leur reprocha sévèrement d'avoir pris part à un acte où Frédéric prenaît le titre d'empereur et de roi; l'examen sut déclaré illusoire et illégal, et le pape sit dire à l'empereur qu'il ne pourrait être reçu que s'il venait désarmé et avec peu de suite.

Gependant Innocent ne crut pas qu'à Lyon il sût à l'abri d'une surprise, tant que Frédéric ne serait pas occupé en Lombardie. Un parti pontisical s'empara à l'improviste, le 16 juin 1247, de la ville de Parme, dont la possession était de la plus haute importance pour l'empereur. Celui-ci vint en toute hâte l'assièger; mais comme il trouva une résistance vigoureuse, et que l'hiver approchait, il bâtit une seconde ville à côté de l'autre, et, comptant sur un succès, l'appela d'avance Vittoria. Mais après y être resté jusqu'au milieu de sévrier 1248, dans le moment où il croyait réduire Parme, les Parmesans prositèrent

d'une absence de l'empereur pour faire une sortie, et détruire la nouvelle ville et tous les travaux de l'empereur. Thaddée de Suessa, après avoir perdu les deux mains, fut fait prisonnier et massacré par les Parmesans. Ce coup était décisif pour les affaires d'Italie.

## SECTION IV.

## Troisième partie du règne de Frédéric II, 1247-1250.

L'empereur n'était guère en meilleure position en Contente d'Hot Allemagne qu'en Italie. Après la mort de Henri Raspon qu'on regardait comme l'effet d'un jugement de Dieu. Innocent avait en vain offert dans tous les pays la couronne impériale. Enfin il se trouva un jeune ambitieux qui consentit à entrer dans cette carrière glissante; c'était Guillaume, comte d'Hollande. L'éclat d'une couronne le séduisit; il compta sur l'assistance de son oncle, le duc de Brabant, et sur l'influence de ses cousins, les évêques de Liège et d'Utrecht et l'archevêque de Cologne. Les trésors et les promesses du pape lui procurèrent des suffrages; le cardinal légat Capocci convoqua une assemblée au château de Wöiringen entre Cologne et Nuys (Neusse). Outre les prélats nommés, Wenceslas I. er, roi de Bohème, y assista. Le 3 octobre 1247 Guillaume d'Hollande fut élu. Comme il n'avait pas encore été créé chevalier, il se sit recevoir par le roi de Bohème dans l'église métropolitaine de Cologne. Cependant la plupart des princes et quelques évêques, se mettant au-dessus des ordres et des menaces du pape, resusèrent de reconhattre ce roi intrus, et les villes, principalement Worms, Spire, Strasbourg, Metz, Halle en Souabe, Reutlingen, Ulm, restèrent sidèles à l'empereur. Les plus empressés à lui tourner le dos étaient les princes et seigneurs de Souabe, qui espéraient tirer avantage

stausen. L'évêque de Strasbourg, Henri de Stahleck fut le plus actif à s'emparer des terres et des fiels de Confédéra- cette maison en Alsace et dans le Brisgau. Cette confusion de pouvoirs produisit une anarchie complète qui engagea les villes des environs du Rhin et de la Westphalie, ainsi que quelques princes voisins, à former pour leur sûreté une Ligue qui est devenue célèbre sous le nom de Confédération rhénane. Son but était de maintenir la paix publique et de protéger le commerce. Elle fut confirmée, par Guillaume d'Hollande même, dans une assemblée tenue en 1255 à Oppenheim.

Le pape envoya à l'antiroi une somme de 30,000 marcs d'argent, et ordonna une croisade contre les habitans d'Aix-la-Chapelle qui, protégés par une garnison du roi Conrad, fermaient leurs portes à Guillaume. La ville fut bloquée vers la fin de 1247, et formellement assiégée dès le mois de mai 1248. Conrad qui se battait avec peu de succès contre les États de Souabe, était dans l'impuissance de secourir cette ville fidèle; elle se rendit, mais seulement lorsque la famine eut réduit les habitans à l'extrémité. Elle obtint, en octobre 1248, une capitulation honorable, et le 1 novembre l'archevêque de Cologne y couronne l'usurpateur. Kayserswerth, assiégé depuis un an, tomba quelques jours après. Toute l'Allemagne était en feu. Le cardinal légat Capocci et l'archevêque de Cologne, à la tête d'un corps considérable, parcouraient les petits états, extorquaient de l'argent aux Couvens et aux églises, s'emparaient souvent des vases sicrés et ne dédaignaient pas même les cloches. Rien n'échappa à la rapacité de ces brigands, qui s'autorisaient d'ordres du pape et couvraient le vol du manteau de la religion.

L'année 1249 devint une année de deuil pour Fré- Le contratte la contratte de deric II. Le parti des Guelses avait été entièrement subjugué dans la Toscane, et l'empereur était maître de Florence. Un grand nombre de Guelses s'était réfugié à Bologne. Le cardinal Ottaviano des Ubaldini, légat du pape, excita cette ville à réduire la Romagne sous l'obéissance de l'Église, et à pousser la guerre contre le roi de Sardaigne dont l'armée était Maiblie. En 1250 les Bolonais, assistés de troupes du marquis d'Este, marchèrent sur Modène qui, deuis la perte de Parme, était la principale ville du parti pbelin. Enzius vola à son secours. Le 26 mai il Hivra bataille près du torrent de Fossalta : elle dura jusqu'à la nuit. Enfin l'ordre de bataille des Gibelins sur rompu; Enzius, séparé des siens, s'égara dans l'obscurité. Il tomba entre les mains des Bolonais qui le conduisirent dans leur ville. • Enzius, dit M. de Sismondi, brillait au milieu des prisonniers. Fils d'un puissant empereur, portant lui-même une couconne, il pouvait attirer les regards par d'autres préogatives encore. A peine était-il âgé de vingt-cinq ens; ses cheveux, d'un blond doré, tombaient juszu'à sa ceinture; sa taille surpassait celle de tous les prisonniers au milieu desquels il marchait; et sur son 10ble visage dont on admirait la mâle beauté, on

lisait et son courage et son malheur. Ce malheur était grand en effet; car le sénat de Bologne porta une loi qui fut confirmée par le peuple, pour s'interdire à jamais de remettre en liberté le roi Enzius, quelque rançon qui fût offerte par la magnanimité de son père, ou quelque menace qu'il proférât dans son courroux. En effet ce prince fut tenu en prison jusqu'à sa mort qui arriva le 14 mars 1272.

Condemnaon de Pierre rs Vignes; 149.

Frédéric II fit une seconde perte bien douloureuse; son premier ministre, son principal confident, son ami, Pierre des Vignes, cessa de vivre en 1249, et, pour comble de malheur, ce fut Frédéric lui-même qui se crut obligé d'ordonner sa mort. Soit que cet homme extraordinaire se fût véritablement rendu coupable d'une trahison, ou que devenu défiant par le malheur, Frédéric se soit laissé tromper par des calomniateurs, il accusa Pierre d'avoir voulu l'empoisonner, et il le condamna à perdre les yeux; mais le chancelier frapps de sa tête avec tant de violence contre la muraille. qu'il s'entrouvrit le crâne et mourut presque aussitôt Il est cependant permis de douter de son crime; le siècle suivant le crut généralement innocent, et à la fin de ce passage dont nous avons rapporté le commencement<sup>2</sup>, Dante lui fait dire : « Je fus fidèle dans

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. DE SISMONDI parle de la manière noble dont les Bolonais pourvurent aux besoins et même aux amusemens de leur prisonnier. Les preuves manquent; celles du contraire se trouvent dans l'ouvrage de M. DE RAUNER, qui est toujours un guide sur quand M. de Sismondi s'abandonne à ses préventions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez p. 180 de ce vol.

mon glorieux emploi; je lui consacrai mes veilles et même mon existence. La vile courtisane (l'envie), ce vice et cette peste ordinaire des cours, qui ne cessa de fixer ses yeux vindicatifs sur le palais de César, enslamma tous les esprits contre moi; et leur colère alluma tellement celle d'Auguste que des jours de gloire se changèrent bientôt en des jours de deuil. Mon esprit qui avait toujours été irréprochable, me rendit injuste envers moi-même. Je crus dans mes dédains que la mort mettrait sin à mes disgrâces. Au nom des racines récentes de cet arbre je vous jure que jamais je ne manquai de foi à mon mattre qui était un si vertueux souverain. Si l'un de vous retourne au monde, qu'il daigne rendre quelque honneur à ma mémoire qui souffre encore des coups que ki a portés l'envie. »

Après la bataille de Fossalta, Modène tint encore suite de la jusqu'à la fin de l'année 1249. Cette perte fut réparée Lombardie. par l'acquisition que le parti gibelin fit de Faenza et de Ravenne, et en 1250 de Lodi et de Plaisance. Il fut aussi raffermi par les progrès qu'Eccelin ne cessait de faire dans la Marche Trévisane, où il avait pris successivement une foule de châteaux forts, entre autre S. Boniface, patrimoine d'une famille guelfe. long-temps rivale de la sienne; Eccelin força à la soumission les villes de Feltre et de Bellune. Ainsi la puissance de Frédéric se maintint en Lombardie et ses états héréditaires florissaient dans une paix parfaite. Le pape s'était rendu odieux par ses violences et ses exactions; l'archevêque de Lyon était fatigué

de son long séjour dans cette ville métropolitaine, et les Romains menaçaient Innocent IV de nommer un autre pontife s'il ne revenait pas au milieu d'eux. La fortune paraissait vouloir sourire encore une fois à Frédéric, et il espérait toujours pouvoir marcher avec une armée à Lyon et rétablir son autorité dans le royaume d'Arles; mais sa santé était minée par tant de peines: il tomba malade dans son château de Fiorentino dans la Capitanata, et, après avoir reçu l'absolution de l'archevêque de Palerme, il mourut dans les bras de Mainfroi, le plus chéri de ses fils, le 13 décembre 1250, peu de jours avant d'avoir achevé sa soixante-sixième année.

Mort de Frédéric II.

Caractère de Frédéric II.

Frédéric II possédait toutes les qualités qui forment le grand prince. Brave dans la guerre, courageux dans le malheur, entreprenant et prudent, actif et persévérant, juste et clément, il était initié dans l'art de la politique comme dans les sciences militaires. La beauté de sa figure répondait à l'amabilité de son caractère. Il aimait le plaisir et un peu trop le beau sexe. Il protégeait tous les arts et toutes les sciences; lui-même était très-instruit, savant même. Il savait six langues, l'italien, le français, l'allemand, l'arabe, le grec et le latin. Son ouvrage sur l'art de chasser aux oiseaux, et particulièrement au faucon, ne renferme pas seulement une bonne théorie de cet amusement royal; c'est un traité d'histoire naturelle si parfait qu'il est encore estimé par les savans de nos jours. La bibliothèque de S. Marc à Venise possède, en manuscrit, un ouvrage sur la nature du cheval, composé par Giordano Ruffo, écuyer de Frédéric, mais d'après les données fournies par ce prince. Ce fut Frédéric qui sit faire la plus ancienne traduction latine des œuvres d'Aristote. Il fut aussi le premier qui fit venir en Italie des animaux étrangers pour un but purement scientifique : il se servit, pour se les procurer, de ses liaisons avec les princes d'Orient. Des loges et des jardins étaient destinés à ses chameaux, léopards, tigres, lions et giraffes. Il entretenait pour son plaisir des parcs magnifiques et de grands viviers. Il bâtit des palais dans plusieurs villes de son royaume héréditaire, et s'y abandonnait aux plaisirs de la poésie et des arts, quand les soins du gouvernement lui permettaient un délassement. Frédéric paya un tribut à son siècle en consultant les astres sur les événemens terrestres. Il conserva à Venusium une mécanique astronomique que le sultan d'Égypte lui avait envoyée; c'était une tente d'une richesse extrême dans laquelle on voyait le soleil et la lune se lever, parcourir leur révolution et marquer les heures du jour et de la nuit.

Dans son château de Palerme il rassemblait les artistes, les poètes et les savans; leurs ouvrages étaient lus et jugés sous sa présidence. Souvent le talent y fut couronné. Les plus belles femmes de son royaume assistaient à ces réunions et les animaient. Dans ces cercles polis la langue italienne prit son premier développement, et si le règne de Frédéric II ne produisit pas en Italie des poètes comparables à ceux qui sous les Hohenstaufen brillèrent en Allemagne, il n'en est pas moins vrai que l'amour de la poésie se répandit

dans toute l'Italie<sup>1</sup>. L'empereur, ses fils, et Jean de Brienne, roi de Jérusalem, composaient des chansons italiennes, et le plus ancien sonnet en langue italienne qu'on connaisse est de ce même Pierre des Vignes qui rédigea le plus ancien code moderne.

Les écrivains pontificaux accablent la mémoire de Frédéric de reproches de parjure, de cruauté, d'hérésie, et de superstition; mais leurs récits sont si passionnés et souvent si absurdes que l'histoire doit récuser leur témoignage. Un reproche mieux mérité lui est fait par les écrivains allemands. C'est que son projet de soumettre la Lombardie, et d'établir sur cette base et sur celle de son royaume de Sicile, le plus puissant empire de la terre, l'empêcha de donner ses soins à l'Allemagne qu'il regardait comme un pays étranger, et comme une charge onéreuse, mais nécessaire pour l'exécution de ses projets.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LEON ALLAZZI, dans son ouvrage de Poet. antiqu. donne le eatalogue des poètes italiens de cette époque qu'on peut nommer l'enfance de la littérature italienne. On y trouve un Jacobo dest Uva, un Falco Calabrese, un Guillelmo di Otranto, un Gazzolo Tarantese, un Cola di Allessandro, etc.

## SECTION V.

## Fin de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce.

Innocent IV célébra la mort de Frédéric II par des Consad IV démonstrations publiques de joie, indignes d'un Chré-Aurchie Allemagne. tien. Toutefois sa vengeance n'était pas assouvie; elle embrassait toute la race encore existante de son ennemi : il fallait que la famille de Hohenstausen sût éteinte. Innocent écrivit aux grands de Naples et de Sicile, que dorénavant ils n'auraient d'autre maître que le pape; il ordonna à tous les princes et seigneurs, ainsi qu'aux villes d'Allemagne d'abandonner Conrad IV qui, par la mort de Frédéric, était devenu leur roi légitime. Il voulut qu'on n'admit comme témoins aux tribunaux, qu'on ne donnât la communion qu'à ceux qui juraient de renoncer aux Hohenstaufen: quelquesuns des prédicateurs qu'il envoya en Allemagne, auraient bien voulu y voir imiter la manière italienne de confisquer les biens de tous ceux qui tenaient pour le parti gibelin. Ce pays était plongé dans une anarchie parfaite, car ni Conrad, ni Guillaume d'Hollande ne pouvaient se faire obéir. Innocent déclara le premier déchu, même du duché de Souabe.

Dans ces entrefaites, Conrad IV, ajournant les affaires d'Allemagne, où il n'avait presque plus d'autre partisan que son beau-père Otton l'Illustre, duc de Bavière et comte Palatin du Rhin, se prépara à se rendre en Italie. Le pape l'y prévint. Parti de Lyon vers la fin d'avril 1251, il arriva en juin à Gênes où il

conféra avec les députés des villes guelfes. De là il se rendit par Milan et Bologne à Pérouse, et enfin à Anagni, car il n'osait entrer dans Rome.

It

P

51

Mainfroi, fils de Frédéric II,

Outre Conrad IV, Frédéric II avait laissé deux prend les rènes du gou- petits fils, nés de Henri, roi des Romains qui avait vernement dans les Deux- été déposé en 12351, et un fils de son mariage avec Isabelle d'Angleterre, qui s'appelait aussi Henri. Frédéric II destinait à l'aîné de ses petits-fils, nommé Frédéric, le duché d'Autriche dévolu à la couronne' et auquel ce jeune prince avait quelque droit par sa mère. Henri, fils de l'empereur et d'Isabelle d'Angleterre, n'avait que treize ans et ne pouvait, dans des temps si difficiles, se mettre à la tête des affaires en l'absence de Conrad IV. Heureusement pour celui-ci Frédéric avait laissé un troisième fils, Mainfroi, prince de Tarente. Sa mère, Blanche, fille du comte de Lancia, avait été l'épouse légitime, mais non reconnue, de l'empereur : aussi Mainfroi était-il généralement regardé comme fils illégitime. Ce fut ce prince, âgé de dix-huit ans, vrai représentant de son père par ses qualités physiques3, morales et intellectuelles, qui d'une main ferme prit les rênes du gouvernement jusqu'à l'arrivée de Conrad IV.

Conrad IV prend posses-sion du royau-me des DeuxCelui-ci, après avoir laissé son épouse 4 enceinte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vovez p. 201 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez p. 225 de ce vol.

<sup>3</sup> Un historien contemporain anonyme dit qu'il fut nomme Manfredus, parce qu'il était la main droite de Frédéric. Cet anonyme est la principale source de l'histoire de Mainfroi.

<sup>4</sup> Élisabeth, fille d'Otton l'illustre, troisième duc de Bavière de la maison de Wittelsbach.

auprès de ses parens en Bavière où le 25 mars 1252 elle accoucha du malheureux Conradin, entra en Italie en septembre 1251, eut en octobre une conférence à Goito dans le Mantouan, avec les chess du parti gibelin; alla par Vicence et Padoue à la mer et se rendit, en traversant l'Adriatique, à Pola en Istrie où il trouva des députés de la Pouille avec lesquels il débarqua le 8 janvier 1252 à Siponto, à l'endroit où Manfredonia fut bâtie par la suite. Assisté de Mainfroi, il soumit bientôt toutes les villes du continent. à l'exception de Naples qui s'était déclarée pour le pape. Innocent IV allarmé de ses progrès, offrit la couronne de Sicile à Charles d'Anjou, frère de S. Louis, et ses offres ayant été rejetées avec indignation par la régente, Blanche de Castille, il l'offrit à Richard de Cornouailles, frère de Henri III, roi d'Angleterre. Celui-ci l'ayant également refusée, le faible roi l'accepta pour son second fils, Edmond le Bossu, et envoya au pape de fortes sommes pour faire la guerre à Conrad IV. Mais celui-ci et Mainfroi agirent avec tant de vigueur que la ville de Naples fut forcée de se rendre le 1 octobre 1253. Conrad qui n'avait accordé aux habitans d'autre condition que la vie sauve, permit à son armée de piller la ville, et traita avec une grande sévérité les chefs des mutins; l'archevêque fut chassé et le roi condamna les Napolitains à détruire eux-mêmes les murs de leur ville, dont la force était déjà renommée du temps d'Annibal.

Vers la fin de l'année 1252 mourut Frédéric, petit- Mort de Comrad IV. fils de l'empereur Frédéric, désigné duc d'Autriche, et

en décembre 1253 Henri, frère de Conrad IV. Le pape et ses amis accusèrent celui-ci, ou Mainfroi, de les avoir fait périr. Cette accusation ne repose sur aucun fait, sur aucune probabilité. Conrad IV se proposait alors de passer en Allemagne à la tête d'une forte armée, lorsqu'il mourut d'une fièvre dans son camp à Lavello, le 21 mai 1254, âgé de vingt-six ans. Plusieurs historiens du temps prétendent que Mainfroi, envers lequel depuis quelque temps il ne montrait plus ses anciennes dispositions amicales, le fit empoisonner; mais ils se contredisent tellement sur les circonstances de ce crime, que toute l'accusation a l'air d'un bruit populaire inventé par la malveillance et accrédité d'après la maxime souvent fausse que celui-là est l'auteur d'un crime à qui il profite!

Mort de Guillaume d'Hollande. Après la mort de Conrad IV, Guillaume d'Hollande pouvait se regarder comme roi d'Allemagne, en tant qu'il n'y eût pas d'élection pour donner un successeur à Conrad: il n'en jouit pourtant pas pour cela d'une plus grande autorité. Le pape l'invita à passer en Italie pour se faire couronner empereur; mais avant d'avoir pu se rendre à cette invitation il périt le 28 janvier 1256 dans une guerre qu'il eut à soutenir contre les Frisons.

Richard de Cornouailles et Alphonse le Sage achétent la dignité impériale, 1257.

Après la mort de Guillaume d'Hollande on vit arriver ce que l'on aurait peut-être cru impossible : aucun prince d'Empire ne recherchait la dignité royale : tant

PIERRE GIANNONE même, l'auteur de l'Histoire civile du royaume de Naples, n'a pas su se tenir libre de préventions. Il juge en général fort mal Conrad IV. ande l'anarchie qui avait pris le dessus depuis de Frédéric II; tant étaient décourageans les es des derniers princes qui avaient porté une ne à laquelle était attaché un grand éclat et pouvoir. Il y avait un seul prince qui aurait re accepté la dignité royale, si on la lui avait : c'était Ottocar, roi de Bohème, duc d'Autriche, ie et de Carinthie; mais ce prince était trop it pour que ses confrères ne craignissent pas é au-dessus d'eux, il ne voulût leur demander des droits qu'ils avaient usurpés. Le pape était différent sur le choix qu'on ferait, pourvu qu'il bât pas sur le fils de Conrad IV qu'Alexandre IV nait alors, exclut nommément dans une lettre Se aux trois archevêques du Rhin. De tout c'était l'archevêque de Mayence qui avait le 'influence sur les élections; mais l'archevêque , le Rhingrave Gérard, enveloppé dans une privée avec le duc de Brunswick, était tombé les mains de celui-ci qui le tenait dans une prison. En son absence ce fut Conrad de tætte, archevêque de Cologne, qui se chargea iger l'élection du successeur de Guillaume. Il a les princes en faveur de Richard de Corles, frère de Henri III, roi d'Angleterre. C'était ace étranger, et le choix d'un étranger était une inouie en Allemagne; cependant il était allié aison des Guelfes, et neveu par sa mère de Henri 1; il était beau-frère de l'empereur Frédéric II; e qui parlait surtout en sa faveur, il était riche et peu puissant. L'archevêque de Cologne résolut de lui vendre la couronne. Richard ne crut pas pouvoir faire un meilleur usage de son argent. Il promità l'archevêque de Mayence 8000 marcs d'argent, dont 5000 devaient servir à sa rancon; 12,000 à l'archevêque de Cologne; 18,000 au comte Palatin, duc de Bavière; mais comme on n'en offrit que 8000 à chacun des autres princes électeurs, l'archevêque de Trêves, Arnold d'Isenbourg, se mit à la tête d'une opposition. Ainsi il y eut schisme et double élection; le 13 janvier 1257 Richard de Cornouailles fut proclamé par l'archevêque de Cologne en son nom et en celui de l'archevêque de Mayence prisonnier, et par le comte Palatin du Rhin. Le 1 avril l'archevêque de Trêves en son nom et en celui du roi de Bohème, du duc de Saxe et du margrave de Brandebourg, proclama Alphonse de Castille qui, parmi les rois de Castille, est appelé Alphonse X et surnommé le Philosophe ou le Sage. Alphonse était petit-fils, par sa mère, de l'empereur Philippe; en vertu de sa naissance il s'attribuait des droits aux alleux des Hohenstaufen, et avait envoyé des ambassadeurs pour les réclamer. Ce fut à cette occasion que pour la première fois, on entendit parler en Allemagne de la sagesse de ce prince; car c'est ainsi qu'on appelait alors l'érudition. Il se mit sur les rangs pour la couronne, et sa demande était appuyée par une promesse de 20,000 marcs en faveur de chaque prince électeur.

Cette double élection de 1257 est très-remarquable sous le rapport du droit public, parce qu'elle est la

première à laquelle les seuls grands dignitaires de la couronne aient eu part, à l'exclusion de tous les autres grands vassaux : c'est en un mot la première où nous voyions parattre les sept princes électeurs.

Richard débarqua à Dordrecht, le 1 mai 1257 avec une somme considérable que les auteurs anglais du temps font monter à 700,000 livres sterling, et se sit couronner le 17 du même mois à Aix-la-Chapelle par l'archevêque de Cologne en présence de celui de Mayence, de dix évêques, de trente ducs et comtes, et d'une foule de chevaliers. Il fut successivement reconnu dans la plupart des états d'Allemagne; mais comme les troubles auxquels l'Angleterre était en proie, l'obligeaient à de fréquentes absences d'Allemagne, son autorité dans ce pays se borna à signer plusieurs priviléges qui ont perpétué sa mémoire. C'est ainsi que le 9 août 1262 il investit Ottocar de Bohème des duchés d'Autriche et de Stirie, comme de fiess dévolus à la couronne.

Cependant Alphonse de Castille s'était adressé à la cour de Rome pour obtenir qu'elle prononçât entre lui et son compétiteur; Richard de Cornouailles, qui pouvait compter sur le pape, ne déclina pas son arbitrage; mais divers incidens ne permirent pas que ce jugement eat lieu. Richard revint pour la dernière fois en Allemagne après une absence de cinq ans, au mois d'août 1268. Il convoqua une diète à Worms pour le mois Régiones d'avril 1269, et y fit passer un réglement fort utile et au l'abolit des péages par lequel il devint le bienfaiteur de l'Allemagne. Ce fut en conséquence de ses représentations aux États

d'Empire, que cette multitude de péages établis par plusieurs d'entre eux sur le Rhin et qui en entravaient la navigation, fut abolie; on ne maintint que ceux de Boppard et de Kaiserswerth. Richard se maria ensuite, pour la troisième fois, avec une dame allemande de la haute noblesse, Béatrix de Falkenstein, le 16 juin 1269, retourna bientôt après avec sa jeune et belle épouse en Angleterre et y mourut le 2 avril 1272, sans avoir revu l'Allemagne. Quant à Alphonse de Castille, il n'y vint jamais, et le seul acte qu'il exerça comme roi d'Allemagne, fut d'accorder l'investiture au duc de Lorraine qui était allé le trouver en Espagne : encore cet acte était-il nul, parce qu'il fallait avoir reçu la couronne d'Allemagne avant d'accorder une investiture. Aux yeux de la plupart des princes d'Empire ni Guillaume d'Hollande, ni Richard de Cornouailles, ni Alphonse de Castille, ni même Conrad IV, après la mort de son père, n'ont jamais existé comme chef de l'Empire. Aussi les publicistes d'Allemagne ont-ils anciennement désigné les vingt-deux années qui se sont écoulées depuis 1250 jusqu'en 1272, par la dénomination de Grand interrègne, laquelle cependant a été abandonnée comme inexacte par les modernes.

Avec Conrad IV la maison de Hohenstausen cessa de régner en Allemagne; c'était un grand sujet de triomphe pour la cour de Rome; mais pour que la puissance pontificale reposât sur des bases solides, il fallait aussi que cette maison perdît Naples et la Sicile; il fallait que le parti Gibelin sût terrassé en Italie. Nous allons remplir une tâche pénible en produisant le 11 août 1258. La mère et l'oncle du jeune Conrad ayant protesté contre cette usurpation, Mainfroi répondit qu'il avait conquis le royaume sur deux papes lorsqu'il était entièrement perdu pour Conradin; mais qu'il promettait de le laisser à ce neveu après sa mort; que cependant les Napolitains ne souffriraient pas la domination des Allemands; qu'il était nécessaire par conséquent que le jeune prince fût élevé en Sicile dans les mœurs de la nation; qu'il l'invitait en conséquence à se rendre auprès de lui, et qu'il donnait l'assurance de le traiter comme son fils. Cette invitation ne fut pas acceptée: l'impératrice mère nourrissait trop de préventions contre Mainfroi, pour lui confier Conradin.

Mainfroi so nd maître la Tuscie.

Au mois de février 1260 Alexandre IV entama des négociations avec Mainfroi; mais une des premières conditions mises en avant par le pape les fit échouer. Alexandre demandait que Mainfroi chassât les Arabes de ses états : le roi en fit au contraire venir un plus grand nombre, et, à la tête d'une armée considérable, envahit l'État ecclésiastique. La ville de Sienne, du parti gibelin, était en guerre avec Florence, une des principales villes guelfes. Les troupes de Mainfroi commandées par le comte Giordano Lancia, son oncle maternel, se réunirent à celles des Siennois et livrèrent, le 4 septembre 1260, près de Montaperto une bataille aux Guelses qui furent désaits. Neuf jours après, tous les Guelfes sortirent de Florence pour aller habiter Lucques; les Gibelins entrèrent dans Florence et prêtèrent le serment de fidélité au vicaire de Mainfroi.

comme fiefs immédiats de l'Église, à la charge de fournir, toutes les fois qu'il en serait requis, cinquante cavaliers pendant quarante jours. Le pape le nomma son vicaire en-deçà du phare, avec des appointemens de 8000 onces d'or. Petro Ruffo, comte de Cantazaro, conserva le gouvernement de l'île de Sicile que Conrad IV lui avait confié.

Après cette convention, Innocent IV se rendit vers la fin de novembre 1254 à Naples et y régna avec un pouvoir absolu. Mainfroi avait réservé les droits de son neveu Conradin, mais les légats du pape exigèrent partout qu'on prêtât serment de fidélité au pape. Mainfroi dissimula encore jusqu'à ce que l'impossibilité de vivre en bonne harmonie avec le pape devenant de jour en jour plus manifeste, il se mit à la tête des Sarrasins de Nocéra, avec lesquels il dispersa près de Foggia un corps de troupes papales dont la fuite répandit la consternation à Naples. Le chagrin qu'Innocent IV en ressentit, le conduisit au tombeau : il mourut le 7 décembre 1254, ou selon d'autres le 13, ce qui serait précisément quatre ans après la mort de Frédéric II.

Plaçons encore ici une anecdote de la vie d'Innocent IV. Ayant un jour fait voir ses richesses à S. Thomas d'Aquin, il dit: Vous voyez bien que nous ne sommes plus au temps où S. Pierre disait: Je n'ai ni or ni argent. Cela est vrai, saint-père, répondit Thomas, mais aussi nous ne sommes plus au temps où S. Pierre disait au paralytique: Au nom de Jésus-Christ! levez-vous et marchez!

Peu de jours après la mort d'Innocent IV les cardi- Alexandre IV naux élurent Reinald, comte de Segni, neveu de Gré-1261. goire IX, qui prit le nom d'Alexandre IV. Le nouveau pontife poursuivit le plan d'Innocent IV, mais avec moins de talens. Le 9 avril 1255 il conclut, aux conditions suivantes, un traité avec Edmond de Lancastre auquel son prédécesseur avait offert le trône de Sicile. Edmond recevra le royaume de Sicile et de Pouille comme fief du pape, payera annuellement un cens de 2000 onces d'or, et fournira, s'il en est requis, 500 cavaliers pendant trois mois. Aucun roi de Sicile ne pourra accepter la dignité impériale. Le pape disposera du clergé, des églises et des domaines ecclésiastiques. Le roi d'Angleterre payera 135,541 marcs d'argent et enverra des troupes en Sicile.

Cette convention n'eut pas son exécution; Mainfroi eut tant de succès que le pape, ne se croyant plus en sûreté à Naples, quitta cette ville en 1255 et se fixa à Anagni. Après son départ, l'armée de l'Église souffrit par des défaites et des maladies. Naples, Capoue et Averse se rendirent à Mainfroi en 1256. Il soumit la Sicile, et la domination directe de l'Église sur ce pays cessa entièrement.

Conradin qui était resté en Bavière auprès de sa Mainfroi se mère, avait atteint sa sixième année, lorsque la nou-roi, 1258. velle de sa mort se répandit en Basse-Italie. Il est possible que Mainfroi fût lui-même l'auteur de ce bruit; au moins ne fit-il rien pour le démentir. Pressé de monter sur un trône qui lui était dévolu par héritage, il se fit proclamer roi de Sicile et couronner à Palerme

le 44 août 4258. La mère et l'oncle du jeune Conrad ayant protesté contre cette usurpation, Mainfroi répondit qu'il avait conquis le royaume sur deux papes lorsqu'il était entièrement perdu pour Conradin; mais qu'il promettait de le laisser à ce neveu après sa mort; que cependant les Napolitains ne souffriraient pas la domination des Allemands; qu'il était nécessaire par conséquent que le jeune prince fût élevé en Sicile dans les mœurs de la nation; qu'il l'invitait en conséquence à se rendre auprès de lui, et qu'il donnait l'assurance de le traiter comme son fils. Cette invitation ne fut pas acceptée: l'impératrice mère nourrissait trop de préventions contre Mainfroi, pour lui confier Conradin.

Maintroi so ad maitro la Tuscio.

Au mois de février 1260 Alexandre IV entama des négociations avec Mainfroi; mais une des premières conditions mises en avant par le pape les fit échouer. Alexandre demandait que Mainfroi chassât les Arabes de ses états; le roi en fit au contraire venir un plus grand nombre, et, à la tête d'une armée considérable, envahit l'État ecclésiastique. La ville de Sienne, du parti gibelin, était en guerre avec Florence, une des principales villes guelfes. Les troupes de Mainfroi commandées par le comte Giordano Lancia, son oncle maternel, se réunirent à celles des Siennois et livrèrent. le 4 septembre 1260, près de Montaperto une bataille aux Guelfes qui furent défaits. Neuf jours après, tous les Guelfes sortirent de Florence pour aller habiter Lucques; les Gibelins entrèrent dans Florence et prétèrent le serment de fidélité au vicaire de Mainfroi.

Celui-ci devint mattre de toute la Tuscie, à l'exception de Lucques.

Les Romains, gouvernés par le sénateur Branca- Urbain IV, leone, avaient obligé Alexandre IV de quitter leur 1266. ville: le sénateur fit démolir cent quarante tours fortifiées des environs de Rome, d'où la noblesse exercait les hostilités contre le peuple. A sa mort les Romains nommèrent sénateur son oncle Castellano, malgré l'opposition du pape. Celui-ci mourut à Viterbe, le 25 mai 1261. Les huit cardinaux qui existaient alors, ne pouvant s'accorder à élire l'un d'eux, nommèrent un prélat français qui se trouvait à Viterbe. C'était Jacques Pantaléon, surnommé de Court Palais, fils d'un savetier de Troyes, mais homme de mérite et savant distingué. Il avait été évêque de Verdun, et ensuite patriarche de Jérusalem. Ce pape qui se nomma Urbain IV cut dans la personne de Mainfroi un ennemi formidable à combattre. Ce prince était alors au comble de la grandeur. Maître des Deux-Siciles et de la Toscane, allié avec la faction qui dominait à Rome, sa cour, embellie par une jeune reine, Hélène, fille de Michel Comnène, despote d'Épire et d'Étolie, était, comme l'avait été la cour de son père, le rendez-vous des poètes et des musiciens. Le roi, toujours vêtu des couleurs de l'espérance, se distinguait de tous les courtisans par son élégance, ses grâces et son esprit, comme la reine était la plus belle parmi les jolies femmes dont elle était entourée. Ce ne fut pas un petit accroissement de considération pour Mainfroi que de vois Pierre III, roi d'Aragon ,

demander la main de Constance, sa fille atnée d'un premier lit et qui pouvait devenir l'héritière de ses états: ce mariage eut lieu à Montpellier le 13 juin 1262. Enfin rien n'aurait manqué à sa félicité, si le pape avait voulu prêter les mains à une réconciliation.

Urbain IV re le royaude Naples 8. Louis.

Urbain IV offrit à son ancien souverain, Louis IX. le royaume de Pouille pour un de ses fils : le saint roi s'y refusa, et lorsque ensuite le pape renoua les négeciations de ses prédécesseurs avec Charles d'Anjou, frère du roi, celui-ci dit que c'était un scandale que d'envaluir le bien d'autrui. Charles qui était d'un caractère dur, sombre, actif jusqu'à la turbulence, ennemi de la poésie et de la musique, simple dans ses manières, insensible aux charmes de la beauté, sévère envers le crime, moins par justice que par cruauté, ambitieux et avide, était étranger à ces scrupules. Sa femme, héritière du comté de Provence, et de celui de Forcalquier qui y était réuni depuis 12981, se sentait malheureuse de ce que, seule de quatro sœurs, elle ne portait pas de couronne. Ce fut là le couple auquel Urbain adressa, et non sans succès, les offres suivantes: Le royaume de Pouille et de Sicile, dans les limites à déterminer, sera conféré au comte d'Anjou et de Provence à titre de sief mâle. Du moment qu'il en possédera une partie suffisante pour être regardé comme maître du pays, il payera à l'Église 8000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces deux comtés comprenaient, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, les départemens des Basses-Alpes, du Var et des Bouches du Rhône, avec la moitié de la ville d'Avignon et le comté de Nice.

onces d'or par an, et lui fera présenter tous les trois ans une haquenée blanche en reconnaissance de son vasselage. Il fournira au pape, toutes les fois qu'il en sera requis, 300 cavaliers pour trois mois, avec la suite nécessaire. Le pape stipula encore le rappel des exilés. la restitution des biens de l'Église, l'abolition des constitutions de Frédéric II et de Mainfroi à cet égard. Le roi de Pouille et de Sicile ne pourra être empereur ni roi d'Allemagne, ni posséder la Tuscie ni la Lombardie, ni accepter quelque dignité dans ces pays, ou dans l'État ecclésiastique. Il ne mariera pas sa fille sans la permission du pape, et ne lui donnera pas un époux qui possède les pays ou dignités auxquelles lui-même a renoncé. Ces conditions seront jurées, tous les dix ans, par les barons du royaume.

Telles furent les propositions que le pape sit au frère de S. Louis. Ses ambassadeurs étaient chargés, en explication de la première, de demander que Gaëte, Capoue, Monte Cassino, San Gormano, Naples et lours dépendances furent séparées de la Pouille, et réunies à l'État ecclésiastique. Contre cette cession le pape aurait conféré à Charles d'Anjou pour trois ans la dime de tous les biens ecclésiastiques de ses états et de toute l'Italie.

Avant que ces négociations cussent un résultat, une Charles jon est non des factions qui se combattaient sans cesse à Rome, sénateur d'Rome. parvint à faire déférer la dignité de sénateur à Charles d'Anjou. Cette circonstance rendit les deux parties plus difficultueuses; le pape parce qu'il ne voulait pas d'un roi de Pouille qui exerçât un pouvoir à Rome;

Charles parce qu'il prétendait tirer avantage de sa nomitation comme sénateur, pour obtenir des conditions plus favorables en y renonçant ensuite. La situation du pape devint d'autant plus pénible que Mainfroi, mattre de la Tuscie, où Lucques, le dernier refuge des Guelses, avait été obligé d'entrer dans la Ligue gibeline, était sur le point d'attaquer Rome. Urbain se sauva à Pérouse, mais le lendemain de son arrivée, le 2 octobre 1264, il mourut.

óment IV, i — 1268.

Il y eut une vacance de cinq mois dans le saint-siège : d'abord parce que les cardinaux ne pouvaient pas s'accorder, et que ce ne sut que le 5 sévrier 1265 que le .; parti français emporta l'élection de Guy Foulques de S. Gilles sur le Rhône, archevêque de Narbonne; ensuite parce qu'il se passa quelques semaines avant que ce prélat revint en Angleterre où il avait été envoyé comme légat. Il choisit le nom de Clément IV. Au mois de mars 1265, Charles d'Anjou partit de Paris pour se rendre à Rome. Louis IX avait enfin cessé de s'opposer à son entreprise, et un assez grand nombre de chevaliers français, désireux de courir les aventures, y avaient pris part. Charles arriva à l'entrée du Tibre, le 21 mai 1266, sans argent et avec peu de suite, pendant qu'une armée de Croisés francais, parmi lesquels se trouvaient l'évêque d'Auxerre: Robert de Béthune, fils du comte de Flandre et gendre de Charles; Bourcard, comte de Vendôme; Jean, comte de Soissons; Guy, maréchal de Mirepoix, et beaucoup d'autres seigneurs, passa les Alpes du côté du Col de Tende, et trouvant peu de résistance

de la part des Gibelins, prit la route de Parme, Ferrare et Bologne, et, évitant la Tuscie, arriva près de Rome vers la fin de l'année.

Le 28 mai 1265, Charles avait signé la convention Charles d' projetée, qui toutefois avait reçu quelques change- siciles mens. Renonçant à l'idée d'agrandir l'État ecclésiastique aux dépens de la Pouille, le nouveau pape conférait le royaume entier à Charles d'Anjou pour lui et ses descendans mâles et femelles, et, à leur défaut, à son frère Alphonse, comte de Poitou et de Toulouse, et à son fils; et, à défaut de celui-ci, à un des fils de Louis IX. Une princesse de Sicile qui se marierait sans le consentement du pape, perdrait son droit à la succession. Les rois ne se mêleraient en aucune manière des affaires d'Allemagne, de la Lombardie et de la Tuscie. Toute la légisislation ecclésiastique de Frédéric II fut déclarée abolie, de même que les donations faites par ce prince et ses fils. Charles ne conserverait la place de sénateur de Rome que jusqu'au moment où il serait maître du royaume. Outre les 8000 onces annuelles, il payerait encore, une fois pour toutes, 50,000 marcs. Le 6 janvier 1266, Charles et Béatrix furent couronnés.

Gependant Mainfroi garnit de troupes les gorges Bataille de Bénéveut de l'Apennin par lesquelles on peut entrer dans le mort de Main d royaume de Naples. La défense du pont du Garigliano près de Ceperano était confiée à son oncle, le comte Giordano Lancia, et à son beau-frère Richard, comte de Caserta 1; mais le traître Richard livra ce passage

1 Il avait épousé une fille naturelle de Frédéric II.

à l'ennemi qui s'empara le 10 février 1266 de San Germano. Gaëte et Mont Cassin se rendirent à Charles. Mainfroi prit poste à Capoue, mais averti que les Français avaient l'intention de le couper de Naples, il marcha en diligence vers Bénévent qu'il atteignit avant eux. Ce fut là qu'il livra le 26 février 1266 la bataille qui décida du sort du royaume de Naples. Mainfroi voyant la bataille perdue par la trahison de quelques-uns de ses vassaux, se précipita au milieu des ennemis et fut tué.

Charles se conduisit indignement après la victoire. On refusa une sépulture chrétienne à l'excommunié Mainfroi. La belle Hélène et tous les enfans du jeune héros tombèrent entre les mains du vainqueur qui les retint prisonniers et enchaînés : la reine mourut au bout de peu d'années. Les enfans portèrent leurs chaînes pendant trente et un ans; car ce ne fut qu'en 1297 que le féroce Charles les leur fit ôter et permit qu'un prêtre et un médecin les visitassent dans leur misère.

ersement

Après la bataille de Bénévent, Charles d'Anjon n royan-Naples. régna en souverain maître à Naples et en Sicile. Toute l'organisation que Frédéric II avait donnée à cet état, modèle de sagesse, fut bouleversée. L'autorité du roi sur le clergé et son influence sur les élections furent réduites à un simple droit de patronage; en revanche toutes les institutions par lesquelles Pierre des Vignes avait borné le pouvoir politique du roi furent abolies. Plus de grande cour des barons, plus de parlemens renfermant une représentation des villes,

plus de code civil et criminel. Le despotisme, associé inséparable de l'usurpation, prit la place des lois.

Comme toute association fondée sur le crime porte en elle le germe de sa dissolution, l'amitiéentre Charles et le pape commença bientôt à se troubler par le refus du premier de payer les 50,000 marcs stipulés, et de déposer la dignité de sénateur de Rome. Clément IV fut très-jaloux des opérations que sa créature se permit en Tuscie. Il avait exhorté les Gibelins de Florence à se conduire avec modération pour ne pas fournir à Charles un prétexte de leur faire la guerre; mais celui-ci envoya en Tuscie un corps de troupes françaises à l'approche desquelles les Guelfes chassèrent, vers Pâques 1267, tous les Gibelins; les exilés se rendirent à Pise et à Sienne. Leurs biens furent confisqués. Les Guelses, mattres de Florence, nommèrent Charles podestà pour une série d'années; Pistoie, Prato, Lucques s'empressèrent d'imiter cet exemple. Pour sauver les apparences et faire croire que ces nominations se faisaient du consentement de la cour de Rome, le pape nomma le roi de Sicile, le 4 juin 1267, pour trois ans Conservateur de la paix en Tuscie, et lui adressa successivement plusieurs exhortations pour l'engager à la modération, à la justice et à la clémence : paroles qui manquèrent leur effet chez un homme sans ame, et qu'on aurait cru entièrement destitué de conscience, s'il était possible que l'homme pût faire taire tout-à-fait la voix de ce juge sur lequel les illusions n'ont pas de pouvoir.

Gependant le jeune Conrad était élevé par sa mère

pidation à la cour des ducs de Bavière, frères de la reine. L'évêque de Constance sut son tuteur, mais il ne put lui conserver son patrimoine, le duché de Souabe, où chaque prince, chaque abbé, chaque possesseur d'un château s'était rendu indépendant. Les débris de sa fortune furent engagés à ses oncles pour lui procurer des moyens de subsistance. Dans sa mauvaise fortune il eut le bonheur de trouver un ami qui lia son sort au sien : ce fut Frédéric, margrave de Bade. Ce prince qui avait trois ans de plus que Conradin, est aussi nommé Frédéric d'Autriche, parce que sa mère Gertrude était une de ces princesses qui se portèrent héritières de la maison de Bamberg, et que son père Hermann avait en effet été en possession jusqu'à sa mort du duché d'Autriche 1.

spédition. nradin alie.

Le jeune Conrad était dans sa quinzième année, lorsque les comtes de Lancia, ceux de Capoue et d'autres grands de la Pouille et de la Sicile vinrent l'inviter à recueillir l'héritage de son père, et lui promirent l'assistance des Gibelins de la Lombardie, de Mastino della Scala, souverain de Vérone, du marquis Oberto Pallavicino, seigneur de Plaisance, de Pavie, de Tortone, d'Alexandrie, etc., de Buoso de Doara, seigneur de Crémone. En vain la reine Élisabeth s'efforça-t-elle de détourner son fils d'une entreprise si hasardeuse. Son oncle, ainsi que Mainard III, comte de Gœrz et de Tirol, à qui Élisabeth avait donné sa main, l'approuvèrent et voulurent en partager la gloire et le péril. Ce fut en automne 1267 que Conrad se mit en

<sup>1</sup> Voyez p. 232 de ce vol.

marche; il partit de Brégenz; le 20 octobre il arriva à Vérone. Il avait quitté l'Allemagne à la tête de 10,000 hommes, mais la disette d'argent en engagea plus de la moitié à s'en retourner; le duc de Bavière et le comte de Gærz furent du nombre des déserteurs.

. Charles d'Anjou avait eu le projet d'occuper la Lombardie avant l'arrivée du jeune Hohenstaufen; mais Henri de Castille, les Siciliens et les Sarrasins de la Pouille l'en empêchèrent.

Henri de Castille, fils de Ferdinand III et de Béa- Henri de Castille, sén. trix de Hohenstausen, fille de l'empereur Philippe, s'allie à Cor brouillé avec son frère le roi de Castille qui s'appelait radin. aussi roi d'Allemagne, s'était sauvé à Tunis où il avait pris service et gagné beaucoup d'argent. Il était venu en 1266 avec un corps d'Espagnols chercher fortune en Italie. En 1267 il réussit à se faire nommer sénateur de Rome et se sit aimer par la bonne justice qu'il rendait. Il demanda alors au pape le royaume de Sardaigne; cette démarche l'ayant brouillé avec Charles

d'Anjou qui ambitionnait cette couronne, il se déclara subitement Gibelin, sit arrêter tous les Guelses de Rome, s'allia avec Conradin et arbora, le 18 octobre 1267, les drapeaux de Hohenstaufen sur les murs de

Rome. Les Sarrasins de Lucera qui, favorisés sous les règnes précédens, étaient foulés sous celui de Charles d'Anjou, se soulevèrent à la même époque, et tant de villes chrétiennes se joignirent à leur révolte qu'il fut plus facile de compter celles qui étaient restées fidèles, que les autres.

Conrad de Capese que Conradin, étant encore eu Allemagne, avait nommé gouverneur de la Sicile, était allé à Tunis; il y trouva l'rédéric de Castille, frère ataé de Henri. Le roi de Tunis leur abandonna des aventuriers allemands, espagnols et toscans qui étaient à sa solde : avec cette troupe ils abordèrent en 4267 à Sciacca, et appelèrent les Siciliens à se réunir sous les drapeaux de Conradin. Foulques de Puyregard, lieutenant de Charles d'Anjou, marcha contre eux; mais abandonné par les Siciliens il fut battu. Messine, Palerme, Syracuse furent les seules villes dont Charles resta le maître; les autres places de l'île se déclarèrent pour Conradin.

Celui-ci sachant que les deux portes de la Moyenne Italie, Bologne et Pontrémoli, lui étaient fermées, marcha à travers les possessions de la maison de Careto à Porto-Fino, où il trouva des vaisseaux qui k portèrent le 5 avril 1268 à Pise. Ses principales forces, sous la conduite de Frédérie d'Autriche, marchèrent par la Lunigiana; les Pisans allèrent à leur rencontre pour leur servir de guides. De Pise Conradin alla à Sienne ou il fut bien recu; Charles qui avait été à Viterbe s'était retiré dans son royaume, et son lieutenant, le maréchal Boiselve, qu'il laissa en Tuscie, sut battu le 25 juin au pont de Valle sur l'Arno, par les Gibelins. Une flotte pisane sortit pour porter 5000 hommes en Sicile. Conradin, laissant Viterbe à gauche, entra dans Rome, et monta au Capitole, où les acclamations du peuple l'accompagnèrent.

Le 18 soût Conradin quitta Rome, et au lieu de

rendre la route de Ceperano, comme Charles le croyait, Corradia à Il traversa l'Apennin et arriva à Tagliacozzo et de là à Tagliacozzo et de la la de l Alba dans la plaine Palentine. Charles qui assiégeait Lucera, se rendit à marches forcées par Sulmone et Aquila à Alba. La bataille fut livrée à Scurcola entre Lagliacozza et Alba, le 23 août 1268. Elle tourna l'abord à l'avantage de Conradin, jusqu'à ce qu'une Serve commandée par Érard de Valéry, tomba sur es Allemands et leur arracha la victoire. Henri de Lastille qui poursuivait les fuyards français sur la oute d'Aquila, donna dans cette réserve, fut battu et se sauva à Monte Cassino, dont l'abbé l'arrêta. Conradin de Hohenstaufen. Frédéric d'Autriche et plusieurs chevaliers s'enfuirent à Rome, et de là à Astura où ils voulaient s'embarquer pour la Sicile; mais Otton Frangipani, seigneur d'Astura qui devait toute sa fortune à Frédéric II, vendit le petit-fils de son biensaiteur et sa suite à Robert de Lavena, amiral de Charles d'Anjou.

Les prisonniers furent conduits à Naples. Charles comradin et Anjou insulta à la justice en établissant une commis- d'Autriche sont faits sion composée de jurisconsultes, devant laquelle il prisonniers. accusa Conradin et ses compagnons de malheur, de révolte et de haute trahison. Les juges furent consternés de l'accusation; un seul, Guido de Suzara, osa protester contre une pareille procédure; mais tous les autres à l'exception d'un seul, l'infâme Robert de Bari, déclarèrent Conradin innocent. Le féroce Charles, cumulant alors les qualités d'accusateur et de juge, confirma le vote de Robert, et prononça la sentence

de mort contre tous les prisonniers d'Asturn , dost aucun n'avait été entendu dans sa défense.

Rate ution do Contradir et do Lecific etc. 1468

Conradin jounit aux échece avec son ami . lorsqu'on leur annonga la mort. Sans se troubler il fit son testament, par lequel il institua héritiers ses oncles, les ducs de Bavière, ensuite il se prépara la mourie. L'échafaud fut dressé sur une place publique ou l'es jouit de l'aspect magnifique que présente la baie de Naples; comme si l'on avait voulu faire voir à Conndin toute la beauté de l'héritage dont on le déposillait L'exécution ent lieu le 29 octobre 1268. Charles es fut témoin du balcon d'une fenêtre. Robert de Bui publia la sentence de mort. Un chevalier français, Robert III, comte de Flandre, gendre de Charles, plein d'indignation courut sur Robert: Comment oses to, fui ditil, vilain l condamner h mort un # grand chevalier? En disant cos mots, il le frappa à mort. Tous les chevaliers français témoignant qu'ils approuvaient l'action de Robert, le roi n'osa manifester sa colère ; mais il ne changearien au sort des Conradia protesta contre son jugement victimes. et jeta son gand parmi la foule comme signe, dit-on, qu'il transférait ses droits à Pierre, roi d'Aragos. Henri Truchsess de Waldbourg, chevalier sousbe, ramassa le gage de la vengeance, et exécuta la derniere volonté de son prince. Conradin s'agenouills, puis se redressant subitement, il s'écrin ; O ma mère, que de douleurs je vous ai préparées ! puis il reçut k coup qui termina sa vie. Lorsque Frédérie d'Autrick vit tomber la tête de son ami, il fit un cri perçant &

douleur qui arracha des larmes à tous les assistans, excepté à celui qui n'avait que des larmes de colère. Sa tête tomba. Le comte Galvan Lancia offrit 100,000 ences d'or comme rançon de sa vie et de celle de ses fils; le monstre ordonna que le père verrait expirer bes fils pour mourir le dernier. Charles sacrifia plus le mille victimes à sa vengeance.

Il voulut récompenser par le don des villes d'Amalfi \* de Sorrente le service qu'Érard de Valéry lui avait rendu. Je ne veux rien de vous, répondit le chevalier; ze que j'ai fait, je l'ai fait pour l'amour de mon roi, le pieux Louis, et pour l'honneur de ma patrie; et il retourna en France. Le 29 novembre 1268, un mois après le supplice des princes, mourut le pape Clément IV. Il est faux que, consulté par Charles d'Anjou sur ce qu'il devait faire de Conradin, il ait ré**pondu:** La vie de Conradin est la mort de Charles; les conseils que le pape donna à Charles, dans sa correspondance qui existe, prouvent qu'il était bien loin d'approuver sa conduite.

Il ne restait plus que deux faibles branches de la Marguerite maison de Hohenstaufen, Marguerite, fille de Frédé-Missie, hériric II et le roi Enzius. Marguerite, mariée à Albert staufen. le Dégénéré, margrave de Misnie, n'eut d'autre moyen d'échapper à la brutalité de son époux que de descendre par le moyen de cordes du château de Wartbourg. En se séparant de ses fils qui étaient en bas âge, la douleur l'égara au point qu'elle mordit la joue de l'un d'eux avec une telle violence qu'on en vit toute sa vie la trace. Il est connu sous le nom de Frédéric à la

joue mordue. Retirée à Francfort elle mourut en 1270. Cette princesse fut la seule héritière légitime de la maison de Hohenstaufen. Elle est la mère commune de toutes les branches de la maison de Saxe d'aujourd'hui.

,Mort du roi înzius.

Pour Enzius, tout espoir de sortir de prison s'évanouit à la mort de son neveu. Il s'eccupait de poésis
et de musique et conserva sa gatté au milieu de ses
ennuis que l'amour vint pourtant adoucir. Du bel
Enzius et de la belle Lucie Viadagola descend la famille de Bentivoglio (ben ti voglio). Dans son testament il légua ses prétentions à la fortune des Hohenstaufen à ses neveux, Alphonse d'Aragon, Frédéric
de Thuringe et Conrad d'Antioche, et supplia les béritiers de tant de vastes possessions de fournir aux
frais de son enterrement, au remboursement de queques petites dettes, à la récompense de quelques serviteurs fidèles, et à la dot de ses filles. Il mourut le
14 mars 1272.

La cause du pape avait triomphé en Italie; elle triompha aussi en Allemagne. Clément IV avait fixé le 1 juin 1269 pour le jour où il prononcerait définitivement entre Richard de Cornouailles et Alphonse de Castille; mais il mourut le 29 novembre 1268 à Viterbe où il résidait. Sa mort fut suivie d'une vacance du siège apostolique de près de trois ans. Les quinze cardinaux qui se trouvaient à Viterbe où le podestà les tenait enfermés, ne pouvaient s'accorder sur le choix d'un successeur. A la fin le cardinal S. Jean de Bonaventure les engagea à abandonner l'élection à six

d'entre eux qui seraient autorisés à nommer un pape. Tous les six se réunirent enfin, le 1 septembre 1271, en faveur de Thibaud Visconti de Plaisance, chanoine de Lyon et archidiacre de Liège.

Visconti qui était en Palestine, arriva le 1 mars 1272 Second co cile de Lyo à Rome et sut couronné sous le nom de Grégoire X. quatoraième général, 12 L'événement le plus important de son pontificat fut le second concile de Lyon, quatorzième concile général de l'Église catholique, auquel Grégoire X présida. On s'y occupa des affaires de la Terre-sainte, de l'union entre les Grecs et les Latins et d'une réformation du clergé qui ne réussit pas. Pour que le scandale d'une vacance du saint-siège pendant plusieurs années qui avait eu lieu après le décès de Clément IV me se renouvelât pas, Grégoire X sit passer, malgré de Constituti les cardinaux, un décret qui règle la forme du con-sur lo mod d'élection d clave; mais ses successeurs en ont abrogé quelques pape. dispositions essentielles.

Ge fut Grégoire X qui termina entièrement, et à Grégoire l'avantage de la cour de Rome, la contestation entre de Habsbor terminent l l'Empire et le Sacerdoce qui, depuis son renouvelle- l'Empire et ment, avait duré plus de soixante-dix ans et occupé presque sans relâche huit de ses prédécesseurs.

Rodolphe de Habsbourg avait été élu roi des Romains en 1273. L'affaire la plus importante pour ce prince était de terminer le long différend qui divisait les puissances impériale et pontificale, ainsi que les affaires d'Italie qui avaient absorbé toute l'attention de la maison de Hohenstaufen. Il envoya à Lyon où Grégoire X était encore, son vice-chancelier Otton,

prévôt de S. Guidon à Spire, lequel promit en son nom et jura en son âme, d'observer tout ce que Otton IV et Frédéric II avaient juré :; et de plus d'abandonner sans retour au pape toutes les terres qui avaient été si souvent l'objet de contestations entre les empereurs et les papes; de ne s'emparer d'aucun bien ecclésiastique, quand même il lui serait offert; de n'accepter, sans le consentement du pape, aucune charge dans l'État romain ni dans la ville de Rome; de n'inquiéter aucun vassal de l'Église, nommément le roi de Sicile, ni de chercher à venger la mort de Conradin. En revanche Grégoire X forca Alphonse de Castille de renoncer à faire valoir ses prétentions sur le royaume d'Allemagne et le duché de Souabe. En s'en retournant à Rome en 1275, Grégoire X eut une entrevue à Lausanne avec Rodolphe, qui confirma tout ce que ses ambassadeurs avaient promis en son nom, prit avec son épouse la croix et promit de venir l'année suivante à Rome pour recevoir la couronne impériale.

<sup>1</sup> Voyez p. 167 de ce vol.

## SECTION VI.

## Papes depuis 1273 jusqu'en 1294.

Grégoire X revenu en Italie, choisit pour sa résidence la ville d'Arezzo et y mourut le 10 janvier 1276. Sa mémoire est vénérée à l'instar de celle d'un saint.

L'année de sa mort on élut successivement trois Innocent V. papes. Pierre de Tarentaise, savant théologien, régna 1276-1277. depuis le 21 février jusqu'au 22 juin sous le nom d'Innocent V. Ottoboni de Fiesque qui prit le nom d'Adrien V commença par suspendre la constitution de Grégoire X sur l'élection des papes; mais il n'eut pas seulement le temps d'être consacré pape ni même ordonné prêtre : enfin l'archevêque de Braga en Portugal, Pierre, élu le 18 septembre 1276 sous le nom de Jean XXI, mourut le 16 mai 1277. C'était un savant médecin et astrologue, auteur de deux ouvrages qui ont été long-temps les manuels de ceux qui étudiaient la logique et la médecine; l'un est intitulé: Summulæ logicales, l'autre: Thesauras pauperum. Le pape, après avoir confirmé la suspension de la constitution de Grégoire X sur la tenue du conclave, mourut à Viterbe des blessures qu'il avait reçues, lorsque dans la nuit l'appartement où il couchait s'était écroulé.

Les huit cardinaux qui s'étaient assemblés à Viterbe Nicolas III, passèrent près de six mois sans s'entendre sur un candidat au pontificat, quoique les habitans les eussent enfermés dans leur hôtel de ville, pour les forcer à se

mettre d'accord; enfin le 25 novembre 1277 ils nommèrent Jean Gaëtan de la maison des Ursins, qui prit le nom de Nicolas III. La bonne intelligence entre Rodolphe de Habsbourg et la cour de Rome fut troublée par un nuage qui s'éleva sous ce pape, et que la candeur du roi dissipa. Clément IV regardant, pendant la contestation entre Richard et Alphonse, l'Empire comme vacant, avait pris sur lui de nommer Charles d'Anjou, vicaire en Toscane pendant cette vacance. En supposant, ce qui n'était pas, que Clément IV en eût eu le droit, toujours est-il évident que le vicariat de Charles cessait dès que l'Empire avait un chef; mais le roi de Naples qui ne rendait pas volontiers ce qu'il tenait une fois, refusa de se retirer. Comme pendant la longue vacance du siége apostolique en 1277, les cardinaux avaient prié Rodolphe de ne pas venir en Italie avant que l'affaire avec Charles d'Anjou ne fût arrangée, Rodolphe envoya un commissaire impérial dans la Romagne qui y fit prêter hommage au roi. Ce district nommé, en latin du temps, Romandiola, faisait partie de l'ancien Exarchat, lequel avait été abandonné à l'Église par Otton IV et Frédéric II, et par conséquent par Rodolphe I.er dans les actes de Lyon et de Lausanne'; mais on avait des idées si peu claires sur les limites de l'Exarchat, qu'on ne pensait pas que les concessions faites au pape s'étendaient sur la Romagne. Averti par Nicolas III que ce district appartenaità l'Église comme souveraine de l'Exarchat. le conciliant Rodolphe, toujours disposé à tenir sa

<sup>1</sup> Voyez p. 272 et 273 de ce vol.

parole, annula tout ce que son délégué avait fait, et de 1279 au signa le 14 février 1279 une déclaration confirmant l'étendue d ses anciens engagemens, et exprimant clairement ce et de la Pe qu'on devait entendre sous les mots d'Exarchat et de Pentapole. Pour tranquilliser entièrement le pape, il lui fit aussi tenir un acte exprimant l'assentiment des électeurs (Willebrief). Les villes reconnues pour faire partie de l'État ecclésiastique étaient Bologne. Imola, Faenza, Forli, Forlimpopoli, Cesena, Ravenna, Rimini et Urbin, et de plus la Sicile, la Sardaigne et la Corse.

Ainsi fut extirpé le dernier germe de dissension entre les empereurs et les papes. L'histoire de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce finit ici; mais comme nous avons pris pour dernier terme de l'époque qui nous occupe l'avénement du pape sous lequel commença à s'écrouler le vaste édifice érigé avec tant de peines par les plus grands hommes qui aient occupé le siège apostolique, nous sommes forcés de conduire le précis de l'histoire des papes jusqu'à l'année 1294. Quant à celle de l'Empire germanique, pour laquelle une époque entièrement nouvelle commence en 1273, il nous a suffi de rappeler les transactions par lesquelles Rodolphe de Habsbourg ferma la source de toute dissension. Le reste du règne mémorable de ce grand prince sera mieux placé dans le livre suivant.

Le pape Nicolas III avec lequel Rodolphe de Habsbourg conclut la convention dont il a été question, est celui des souverains pontifes, auquel on rapporte préférablement l'origine du népotisme, ou de cet usage

tagne située près de Sulmone dans le royaume de Naples, cet inconnu fut proclame pape d'un commun accord et comme par inspiration le 5 juillet 1294. Les cardinaux qui furent députés pour le conduire à Pérouse étant tombés aux genoux de ce vieillard, qu'ils trouvèrent couvert de haillons, lui dans sa simplicité s'agenouilla devant eux. Devenu étranger au monde, il voulait refuser l'honneur qu'on lui décernait; mais l'autorité de Charles II, roi de Naples, et de son fils, Charles Martel, roi d'Hongrie, qui étaient venus le chercher dans sa solitude, lui arracha son consentement. Au lieu de sa rendre à Pérouse, il invita les cardinaux à venir le trouver à Aquila. Charles II, qui désirait que le pape résidat dans ses états, s'engagea par serment envers les cordinaux à ne pas les retenir, si le pape mourait dans le royaume de Naples. Le modeste pape sit son entrée à Aquila, assis sur un âne: mais les deux rois tenaient la bride de sa monture, et la curiosité avait attiré à Aquila plus de 200,000 individus. Le pape fut couronné en cette ville, le 29 août 1294 et prit le nom de Célestin V. Il resta à Célestin 1 1294. Naples, où ses premières démarches excitèrent le vif mécontentement des cardinaux auxquels il devait une grandeur qui lui était à charge. D'après le conseil du roi de Naples, il reçut au collége des cardinaux, sans les consulter auparavant, douze nouveaux membres, sept Français et cinq Italiens. Il annula le serment que ce prince avait prêté avant l'arrivée des cardinaux, voulant que s'il mourait dans le royaume de Naples, le roi forçât ces prélats à se réunir en conclave. Enfin.

il renouvela formellement la constitution de Grégoire X sur la forme du conclave. Il fonda un nouvel ordre de religieux qui se nommèrent Célestins. La cellule qu'il habitait près de Sulmone en devint le chef-lieu. Cet ordre fut détruit par le successeur de Célestin V.

Les cardinaux voyant la disposition de ce pape à di-tiere retourner à la vie d'anachorète, en profit**èrent** pour le dégoûter de plus en plus des affaires dont il se sentait incapable. Le plus actif et le plus intrigant d'entre eux, le cardinal Benott Gaëtan, l'engagea à publier une constitution, portant qu'il dépendait d'an pape de se démettre de sa dignité : c'était jusqu'alors une question litigieuse, et il n'existait pas d'exemple d'un souverain pontife qui cût abdiqué. Le sacré collège ayant donné son approbation à cette constitution, le pape lut le lendemain une déclaration, rédigée probablement par Gaëtan, par laquelle il se démettait de la papauté. Aussitôt après, il se dépouilla de ses vêtemens pontificaux et prit place parmi les cardinaux, comme le dernier d'entre eux.

Gaëtan pouvait espérer alors d'être élu, si le roi Charles ne lui avait été contraire; le cardinal se rendit nuitamment auprès de ce monarque, et prit envers lui des engagemens qui lui gagnèrent l'appui de Charles. Il fut élu pape le 24 décembre 1294 et prit le nom de Boniface VIII.

## CHAPITRE XI.

Etat politique et littérature de l'Allemagne sous les empereurs de la maison de Hohenstaufen.

## SECTION I."

État politique, dans les douzième et treizième siècles.

Nous avons conduit l'histoire d'Allemagne au point où une nouvelle dynastie va rendre son ancien éclat à la couronne impériale, et l'histoire des souverains pontifes au dernier période de leur grandeur, lequel est en même temps l'époque de la décadence de leur puissance. Avant de passer aux autres états de l'Europe, deux questions méritent que nous nous y arrêtions. Quel fut, sous les Hohenstaufen et à la fin de leur domination, l'état politique et littéraire de l'Allemagne? et quels changemens l'Église occidentale a-telle éprouvés dans son organisation, pendant que ses chess combattaient pour l'empire du monde? Nous consacrerons deux chapitres à cette recherche. L'Allemagne fera l'objet du premier; dans le suivant nous Dous occuperons de l'Église.

L'empire romain de la nation germanique (tel est stenduc de l'Empire. le titre de cette agglomération d'états dont il est question) se composait 1.º du royaume d'Allemagne auquel étaient incorporés les royaumes de Lorraine et d'Arles ou les provinces situées entre l'Allemagne et la

France, lesquelles par le traité de Verdun étaient échues à Lothaire, l'ainé des trois frères copartageans; 2.º du royaume d'Italie, réuni au royaume d'Allamagne, sans y être incorporé; 3.º de la dignité d'empereur romain qui faisait la pointe de cette pyramide d'honneurs. La suzeraineté que les empereurs avaient exercée anciennement sur la Hongrie, la Pologne et le Danemark n'existait plus par le fait, quoique les chess de l'empire n'y eussent pas renoncé. En revanche, depuis 1182, la Poméranie, pays vénède, avait été incorporée à l'Allemagne, et les deux ordres établis en Prusse et en Livonie reconnaissaient sa suzeraineté. L'autorité impériale en Italie était extraordinairement réduite par les usurpations des papes et des villes lombardes.

Suprématie des empereurs.

La couronne impériale, la première de la chrétienté, brillait sur la tête de celui que la nation allemande s'était donné pour chef. L'opinion de ces siècles y attachait la suprématie sur tous les trônes de la terre; toutefois le roi d'Allemagne qu'on nommait aussi roi des Romains, ne pouvait s'arroger le titre impérial, en vertu de sa seule élection; avant de s'en décorer, il devait avoir reçu à Rome, par les mains du pape, la couronne de Charlemagne. Des princes étrangers sollicitaient auprès de l'empereur la dignité royale que lui seul pouvait leur conférer.

Nature du gouvernement féodal modifié. Le système féodal établi dès l'origine en Allemagne, y avait pris, dans le douzième siècle, une forme teute particulière. On y avait amalgamé des idées de théocratie, et ces principes combinés étaient devenus la base d'un nouvel ordre social. Dans ce système la puissance suprême dans l'État et dans l'Église était considérée comme venant immédiatement de Dieu : de même que le pape, chef ecclésiastique de la chrétienté, était investi de la puissance dans l'Église, l'empereur l'était dans l'État. Chacun de ces deux chess exerçait la toute-puissance qui lui était déléguée d'en haut, en y faisant participer des officiers qui, à leur tour, se déchargeaient sur leurs serviteurs d'une partie de l'office qui leur avait été confié. Chaque chef qui demandoit ainsi un service à un subordonné, l'attachait comme charge à une terre dont il investissait le serviteur; et ce service était, ou judiciaire, ou administratif, ou militaire; c'était une partie de juridiction, la recette des contributions, la commission d'appeler les vassaux au service militaire et de les conduire à la guerre. L'emploi ainsi conféré avait ceci de particulier, qu'aussi bien que la terre à laquelle il était attaché, il devenait la propriété de celui à qui il avait été alloué. Dans un tel système de gouvernement l'autorité du premier chef disparaissait; quiconque avait des devoirs à remplir, quiconque voulait réclamer la protection des lois, s'adressait à son chefimmédiat qui, pour lui, était la source de tout pouvoir. Il est donc évident que ce système est favorable au pouvoir arbitraire; et ce reproche a été fait avec raison à la féodalité. Dans nos états modernes nous jouissons d'une plus grande partie de liberté politique, et nous nous félicitons de ce que le système féodal est tombé; les vices qui y étaient inhérens, ont disparu, il est vrai; mais avec eux se sont éclipsés cette loyauté, ce dévouement héroïque des vassaux pour leurs seigneurs, cette protection magnanime que souvent le seigneur accordais à son vassal; ils nous ont laissé l'égoïsme, l'indifférence et l'ingratitude.

Tandis que le trône des empereurs d'Allemagne était entouré de tous les prestiges de la puissance, la véritable autorité de ces monarques baissait de plus en plus; tandis que les Hohenstaufen épuisaient leurs forces en Italie, le terrain qui devait porter les fondations de l'édifice de leur grandeur s'écroulait. Une maison rivale, toujours attentive à profiter de leur absences, les força à des sacrifices qui minèrent leur puissance. Pour se faire des amis, ils dilapidèrent leur patrimoine, et, en faisant des ingrats, se privèrent de moyen d'agrandissement auquel les rois de France durent tous leurs succès. Les Guelfes tombèrent; les duchés trop puissans furent partagés; mais ils ne tournèrent pas, comme chez les Capétiens à l'avantage de la couronne, parce qu'ils n'y furent jamais réunis. Les grands vassaux ou les princes, comme dès-lors, pour être entendus, nous sommes forcés de les nommer, rompirent l'un après l'autre les liens qui les attachaient au monarque : ils s'arrogèrent la juridiction, le droit de demander le service militaire pour leur compte, celui d'établir des péages et d'autres droits régaliens. Ce fut ainsi que prit naissance cet état bizarre qu'on n'a vu qu'en Allemagne, cette quasi-souveraincté ou supériorité territoriale, nom sous lequel les États d'Empire comprirent l'ensemble de leurs

SECT. I. ÉTAT POLIT., 12.° ET 13.° SIÈCLES. 285

surpations, et qu'il faut distinguer et de la véritable suveraineté dont elle n'est qu'une partie, et de la azeraineté avec laquelle elle n'a rien de commun.

A la célèbre diète de Roncale en 1158 l'étendue es droits de souveraineté, ou, comme on disait, des roits régaliens qui appartenaient à l'empereur, roi Italie, fut tracée avec précision : on prit pour base e cette détermination les maximes du droit romain, n'on n'avait pas encore tenté de gresser sur l'arbre de I féodalité. La tentative pouvait réussir en Italie où ne espèce de respect pour la legislation de Théodose t de Justinien s'était toujours conservée; mais il aurait té inutile de vouloir introduire en Allemagne ce nousau droit public. Le système féodal, nous le répéons, ne connaissait d'autres droits régaliens que la pridiction temporelle, les péages, le droit de battre ponnoie, celui d'exploiter les mines et d'autres émolutens de ce genre; personne ne pouvait en jouir qu'en tu d'une concession impériale. Dans la législation mérale, les vassaux devenus des princes et nommés ats avaient pris la place des hommes libres et ayant port d'armes qui anciennement assistaient aux assem-Mes nationales. Les lois étaient rendues avec leur concours et assentiment, et publiées ensuite comme onstitutions impériales. Le droit de guerre apparte-Aft exclusivement à l'empereur; mais s'il avait besoin e l'assistance des vassaux, il fallait s'assurer de leur onsentement. Aucun des successeurs de Frédéric I. asqu'à Sigismond ne réussit à faire décréter une

<sup>1</sup> Voyez p. 97 de ce vol.

proprement un inspecteur des troupeaux, était attachée au duché de la France rhénane qui cessa en 1026. Henri IV rétablit le duché de Franconie; mais ce nouveau duché consistant dans la Franconie orientale et ayant Nuremberg pour capitale, fut conféré, avec celui de Souahe, à la maison de Hohenstaufen. Lorsqu'en 1450 Conrad, frère de l'empereur Frédérie I., hérita du comté Palatin du Rhin, il y attacha la charge d'archisénéchal. Depuis ce moment le comte Palatin du Rhia fut regardé comme le premier prince d'Empire séculier. Nous avons raconté comment ce comté passa momentanément dans la maison de Guelfe, et ensuite dans celle de Wittelsbach.

Le second office, celui d'archi-maréchal (mot à mot inspecteur de l'écurie) sotait inhérent au duché de Saxe. La charge d'archi-échanson qui appartenait au duc de Bavière, fut abandonnée à celui de Bohème, lorsque Henri le Superbe réunit deux duchés. Enfin celle d'archi-camérier ou grand-chambellan, appartenant au duché de Souabe, en fut détachée en faveur d'Albert l'Ours, margrave de la Saxe septentrionale ou de Brandebourg : nous avons dit à quelle occasion.

<sup>1</sup> De Sen., troupeau, et schulh, valet, senesalisik, chef de l'économie domestique, mattre d'hôtel, chef des domestiques qui servalent le diner du roi. Il était le premier dignitaire de la courti l'armée il portait la hannière.

<sup>1</sup> Voyez p. 176 de ce vol.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De mar, cheval. Ce mot répond par son étymologie à celsi de connétable, comes stabull. L'archi-maréolal, comme presist écuyer, portait le glaive devant l'empereur.

Voyez p. 79 de ce vol.

la nation; les hommes libres de chacune des quatre nations y prenaient part, rangés sous les bannières de leurs ducs. Lorsque par suite de la proscription de Henri le Lion l'ancienne division en quatre nations cessa, et que l'Allemagne fut partagée en une foule de principautés immédiates, chacun de ces princes voulut prendre part à l'élection. De la confusion qui en résulta, il naquit successivement, et sans qu'on puisse en assigner avec précision les époques, un ordre de choses tout différent. Le droit de concourir aux élections fut restreint à un petit nombre de princes, regardés comme les représentans d'une certaine masse de suffrages; on les nomma princes-électeurs, titre Origine c qui se lit pour la première fois dans le diplôme que teurs. Frédéric I. ex accorda en 1156 à Henri Jasomirgott : mais le premier exemple de sept princes-électeurs nommant un roi de plein droit et exclusivement, se trouve à l'élection schismatique de Guillaume d'Hollande et de Richard de Cornouailles. C'étaient les archevêques de Mayence, de Trèves et de Cologne, et quatre princes séculiers.

Ces derniers devaient cette prérogative aux grandes charges ou archi-offices (Erzämter) dont ils étaient revêtus. Ces charges qui originairement avaient appartenu aux quatre grands-duchés, étaient celles d'archi sénéchal et grand-maître ou Truchsess (dapifer); d'archi-maréchal, d'archi-échanson et d'archi-camérier.

La première de ces dignités, dont le nom signifie Archi-offi

<sup>1</sup> Voyez p. 91 de ce vol.

proprement un inspectour des troupeaux , était attachée au duché de la France rhénane qui cossa en 1026. Henri IV rétablit le duché de Franconie; mais ce nouveau duché consistant dans la Franconie orientale et ayant Nuremberg pour capitale, fut conféré, avac celui de Souabe, à la maison de Hohenstaufes. Lorsqu'es 1450 Conrad, frère de l'empereur Frédéric 1.4, hérits du comté Palatin du Rhin, il y attacha la charge d'archisénéchal. Depuis ce moment le comte Palatin du Rhin fut regardé comme le premier prince d'Empire séculier. Nous avons raconté comment ce comté passe momentanément dans la maison de Guelfe, et ensuit dans celle de Wittelsbach 4.

Le second office, celui d'archi-maréchal (mot à mot inspecteur de l'écurie) se était inhérent au duché de Saxe. La charge d'archi-échanson qui appartenait au duc de Bavière, fut abandonnée à celui de Bolième, lorsque Henri le Superhe réunit deux duchés. Enfia celle d'archi-camérier ou grand-chambellan, appartenant au duché de Souabe, en fut détachée en faveur d'Albert l'Ours, margrave de la Saxe septentriquale ou de Brandebourg : nous avons dit à quelle occasion 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Sen, troupeau, et schulb, valet, seneschelb, chef de l'economie domestique, mattre d'hôtel, chef des domestiques qui servaient le dinci du roi. Il était le premier dignitaire de la cour; à l'armes il portait la bannière.

Voyez p. 176 de se val.

<sup>•</sup> De mar, cheval. Ge mot repond par son étymologie à selor de connetable, comos stabuli. L'archi maréchal, comme premier ceuyer, portait le glaive devant l'emperem.

Voyez p. 70 de oc vol.

## SECT. I. ETAT POLIT., 12.° ET 13.° SIÈCLES. 289

Enfin pour finir tout ce qui regarde l'élection de l'empereur, nous dirons encore qu'on regardait comme nécessaire à la légalité de cette élection, qu'elle ent liou sur terre des Francs : elle se faisait ordinairement à Francfort. L'électeur de Mayence, et, à son défaut, le Palatin, convoquait la diète d'élection.

Le premier ministre, ou plutôt le soul de l'empereur met de l'empereur comme roi d'Allemagne, était l'archevêque de Muyence, archi-chancelier; les fonctions d'archi-chancelier du royaume d'Italie étaient exercées par l'archeveque de Cologne.

Les Hohenstaufen, non plus que les empereurs précédens, n'avaient de résidence fixe : ils alluient lubi ter tour à tour leurs châteaux dispersés dans toutes l'Allemagne. Frédéric I. \*\* bûtit celui de Knyserslautern, et restaura les palais d'Ingelheim, Nimègne et Haguenau. On voit encore les ruines de son palais de Gelnhausen.

Les duchés, comtés, margraviats, etc., éprouverent beaucoup de changemens dans cette époque; nous en avons parlé, à mesure qu'ils ont eu lieu, et nous réunirons plus bas tous les États d'Empire en un seul tableau. Il faut faire ici une observation, c'est que le nombre des évêchés qui furent soustraits à la dépendance où ils se trouvaient à l'égard des ducs, ou qui, pour parler le langage du droit public germanique, acquirent l'immédiateté, s'accrut infiniment. surtout depuis le démembrement des duchés de Saxe et de Bavière.

Une des principales suites de l'affaiblissement du misseus & 19 ١٧.

pouvoir monarchique fut l'hérédité des duchés, comtés et autres fiefs, laquelle fut entièrement consommée dans cette époque. On s'écarta même de l'essence du droit féodal sur un autre point, en permettant qu'à l'instar des alleux, ils fussent partagés entre les héritiers. Il n'y avait plus de différence entre les ducs, landgraves, margraves, comtes, etc., que celle durang: tous avaient également cessé d'être officiers de l'empereur pour devenir princes. Cependant leur supériorité territoriale qui est née dans cette période, n'avait pas encore l'étendue qu'elle eut dans les siècles suivans. La juridiction ducale était restreinte de plusieurs manières par la concurrence des rois, et entièrement suspendue par la présence du monarque dans un duché; mais elle recut un grand accroissement par les chartes que Frédéric II accorda en 1220 aux princes ecclésiastiques et en 1230 aux princes séculiers; chartes par lesquelles il s'obligea à ne plus s'immiscer dans leur juridiction, excepté le cas de sa présence personnelle. Les vassaux ou États des duchés (Landstände) avaient quelque part à l'exercice de la supériorité territoriale, de la même manière que les États de l'Empire participaient à la puissance législative de l'empereur. On trouve dans le treizième siècle la première trace du droit des États d'Empire d'imposer leurs sujets, droit alors très-restreint et dont ils n'ont généralement joui que beaucoup plus tard. Le pouvoir des princes d'Empire était souvent entravé, avant l'usage de la poudre à canon, par les villes qui, se fiant à la force de leurs murs, osaient fréquemment leur résister.

Les villes étaient toujours de deux classes; les unes villes royales ou impériales, les autres présectoriales; les premières immédiatement soumises à l'empereur, les autres placées sous l'administration et la juridiction des ducs, comtes, margraves, etc. Les empereurs diminuaient de plus en plus le nombre des dernières, parce que les villes immédiates étaient leur plus ferme appui contre les princes. Parmi les villes impériales, celles où étaient des cathédrales ou des métropoles, avaient de fréquentes contestations avec les évêques et archevêques, qui ayant trouvé moyen de se faire conférer par l'empereur comme fief l'avoyerie ou le bourgraviat 1, c'est-à-dire la juridiction, tendaient à changer celle-ci en supériorité territoriale et à devenir ainsi les mattres des villes. Ils ne voulaient pas permettre que les bourgeois nommassent, sans leur intervention, les membres de leur administration municipale, et à force de sollicitations et d'intrigues, ils obtinrent que l'emper-ur Frédéric II, dans une diète tenue à Ravenne en 1233, privât les villes de ce droit; mais cette ordonnance, comme tant d'autres rendues par l'autorité suprême, n'eut pas d'exécution.

Le gouvernement intérieur des villes mêmes n'était Origine des pas sans trouble. L'établissement des jurandes, ou corps de métiers, y donna lieu d'abord. Les fabricans ou marchands de drap (Gewandschneider) de Magdebourg furent les premiers artisans qui se réunirent en une corporation ayant ses chefs ou anciens,

<sup>1</sup> Le mot de bourgrave veut dire un comte (c'est-à-dire un juge) résidant dans un palais de justice.

ses statuts et ses assemblées, le tout conformément au privilége que l'archevêque Wichmann leur accorda en 1153. Les cordonniers de la même ville les imitèrent et l'on vit des jurandes s'établir à Goslar, Würzbourg, Brunswick et successivement dans d'autres villes. Bientôt les jurandes prétendirent à une part dans le gouvernement des villes; ce qui occasionna beaucoup de contestations avec les administrations municipales nommées en Allemagne magistrats '. Ces plaintes engagèrent Henri, roi des Romains, fils de Frédéric II, à casser, par la constitution de Worms de 12312, tous les corps de métier. L'empereur confirma ce décret à la diète de Ravenne de 1232 3; mais de même que les villes conservèrent le droit de nommer leurs magistrats sans la permission des évêques, les jurandes, les armes à la main, se maintinrent dans celui d'y concourir, et nous les verrons, dans l'époque suivante, de réunions d'artisans devenir des corps politiques.

Muntmanns et plablbürger.

Pour se renforcer, les jurandes reçurent dans leur sein la classe des habitans qu'on nommait Muntmann. C'étaient les descendans des affranchis et des serfs qui s'étaient établis dans les villes où, sans participer aux droits politiques, ils vivaient sous la protection de quelque citoyen puissant, dans un rapport qui avait quelque analogie avec celui qui chez les anciens Ro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quoiqu'en français le mot de magistrat veuille dire juge, néanmoins on s'en sert aussi quelquefois pour désigner le corps des officiers municipaux. En allemand au contraire il a exclusivement cette dernière signification collective.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez p. 198 de ce vol. - <sup>3</sup> Voyez p. 192 de ce vol.

SECT. I. ÉTAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. 293

mains avait existé entre les patrons et les cliens. L'empereur Henri V leur avait généralement accordé les prérogatives d'une naissance libre (ingenuitas, Froybürtigkeit).

· La période qui nous occupe vit nattre une autre classe de bourgeois des villes, qu'on nommait pfahlbürger : c'étaient des sujets de princes et de nobles qui, sans quitter leurs demeures, s'étaient fait accorder le droit de cité dans quelque ville voisine qui n'était Des soumise à leurs seigneurs '. En vertu de leur qualité de citoyens, ils prétendirent se soustraire à ce qu'ils devaient aux seigneurs territoriaux, et furent soutenus par les villes. A leur exemple, beaucoup de nobles, pour se soustraire à leur tour à la dépendance des princes, se firent recevoir bourgeois. On peut s'imaginer à quelle confusion et à combien de rixes un pareil abus donna lieu. A l'époque qu'on a quelquesois nommée le grand interrègne, les villes, qui ne trouvaient plus dans les empereurs un appui contre les princes, abolirent cette institution; mais par la suite elle reprit vigueur.

C'est un phénomène curieux que l'état prospère ou commerc les villes d'Allemagne s'élevèrent par le commerce dans les siècles où il n'y avait pas de sûreté publique pour les voyageurs. Elles profitèrent, comme celles

a Ducange et d'autres, trompés par la ressemblance du mot pfahl ou pfal avec falsus, ont traduit pfahlbürger par falsus burgensis, faux bourgeois. Leur nom vient de la circonstance qu'ordinairement ils demeuraient dans les faubourgs entre la ville et les palissades ou pals ou potaux qui en marquaient la banlieue.

d'Italie, des nouvelles routes que les croisades avaient ouvertes à l'industrie, et elles s'en ouvrirent d'autres dans le Nord. Julin, port de la Poméranie, alors le principal entrepôt du commerce avec la Scandinavie et la Russie, ayant été détruit en 1170 par les Danois, ce commerce se fixa à Wisby, ville de l'île de Gothland, qui était en partie habitée par les Allemands. Lubeck, bâtie en 1140 par Adolphe II, comte de Schaumbourg-Holstein, devint une ville très-florissante, surtout depuis qu'elle eut été cédée à Henri le Lion, duc de Saxe, et que ce prince eut détruit en 1189 de fond en comble, Bardewyck, la rivale de Lubeck. Brême et Hambourg prospéraient dans le douzième siècle. Il serait inutile de nous étendre sur le commerce des villes du Nord dans le moyen âge; cette matière intéressante tient à l'histoire du commerce de la Méditerranée et à celle de la Ligue hanséatique, à laquelle nous consacrerons un chapitre du livre suivant. Nous ajouterons ici que les principaux articles d'exportation que l'Allemagne fournissait en échange des soieries et des épiceries qu'elle recevait du midi, étaient l'argent en lingots, l'étain, le plomb, le mercure, le fer, les draps, la toile, le bois de construction, les cordes, le goudron.

Le nombre des péages établis sur le Rhin, prouve l'importance du commerce du midi de l'Allemagne, pour la sûreté duquel la fameuse Confédération Rhénane fut conclue en 1247. Ce qui y donna naissance, ce fut la défense que vers cette époque les princes

<sup>1</sup> Voyez p. 238 de ce vol.

firent aux négociaus de traverser leurs pays, accompagnés d'une escorte armée, parce qu'ils se chargeaient eux-mêmes de les faire convoyer moyennant une rétribution qui, au lieu d'être le prix de la sûreté publique, devint la source de nouvelles vexations. Le droit de convoi que les princes dérivaient de leur supériorité territoriale, s'est conservé jusqu'à nos jours dans une partie de l'Allemagne : le convoi n'a plus lieu mais il se paye. Ce fut pour se mettre à couvert des spoliations que dans le treizième siècle les princes exerçaient sous le titre de convoi, que les villes conclurent la Confédération Rhénane. Remarquons en passant que l'empereur Frédéric II fut un des plus gros négocians de son temps, et que c'était à des spéculations heureuses qu'il devait la masse d'or dont il dis posa par son testament.

Une cisconstance qui tenait au régime politique et féodal entravait les progrès de l'agriculture dans les premiers siècles du moyen âge; c'était le manque de petits propriétaires. Les terres appartenaient par masses soit aux couvens, soit aux grands vassaux. Les premières étaient administrées aux frais des fondations mêmes, et par leurs serfs; quelques-unes seulement étaient cultivées par des paysans libres. Les seigneurs, manquant d'argent pour payer les services domestiques et militaires qu'on leur rendait, donnaient des terres à titre de fief; mais comme le fief n'était conféré qu'à vie ou pour la durée du service, les terres qui y appartenaient étaient cultivées avec l'indifférence et la négligence de fermiers dont le bail approche de sa fin.

Agriculture

L'état des choses changea, lorsque les fiefs devinrent héréditaires: les possesseurs qui les regardaient dèslors comme leur propriété, s'y établirent avec leurs familles, et commencèrent à cultiver les champs avec soin et assiduité. A la place de quelques étables ou hangars, ils'éleva des maisons, et, autour de celles-ci, des cabanes de paysans. Telle fut l'origine d'un grand nombre de villages.

Un second changement qui favorisa l'agriculture fut l'établissement de colons ou emphytéotes. L'augmentation toujours croissante de la population exigeant la production d'une plus grande quantité de grains, il fallut défricher les pâturages et les forêts. Les serss des grands propriétaires étaient peu propres à un travail qui ne réussit que lorsqu'on y est stimulé par l'intérêt. On le confia à des hommes libres, contre l'engagement de payer un cens, nommé canon. Ainsi commencèrent les baux emphytéotiques que bientôt on étendit aussi aux terres entièrement défrichées pour la culture desquelles on manquait de mains, et l'on eut des paysans censiers. On trouve des exemples de pareils contrats dès le neuvième siècle en France, en Italie et en Allemagne. Vers le milieu du onzième, le district fertile situé sur les deux 'rives du Cornio dans la Marche de Trévise qui appartenait au domaine de la couronne (au-saccus du roi) était divisé en biens emphytéotiques (terra di sacco, terra saccensis) dont les possesseurs (uomini di sacco, saccenses) payaient un canon au fisc royal. Ils pouvaient vendre les terres, mais non à des prélats ou grands vassaux,

en général pas à des hommes puissans, afin que l'évêque de Padoue qui avait été investi du comté ou de la juridiction de ce district (corte de sacco) et qui y jouissait de divers droits régaliens, ne fût pas troublé dans cette jouissance.

La même institution se retrouvait parmi les Saxons sous les noms de mal (cens) et malman, et en Angleterre sous ceux de soka, socman 3. La rétribution que payaient les socmen, était nommée gable ou landgable, du mot de gablum qui dans le moyen âge signifiait toutes sortes de droits ou contributions : il est l'origine du mot de gabelle qui ne prit qu'au quatorzième siècle la signification qu'il a aujourd'hui.

Nous remarquons encore l'expression de terre Salique qu'on rencontre fréquemment dans cette période. Dans l'origine elle était synonyme d'alleu; par la suite elle servait à désigner le bien qu'une famille noble s'était réservé pour l'administrer elle-même comme dépendance de son habitation. Dans cette seconde signification le mot n'a rien de commun avec les Francs Saliens; il dérive de Sala, demeure seigneuriale, petit palais 4. Les hommes occupés à labourer ces terres étaient nommés serfs Saliques.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gennali annali della città di Padova, p. 32 suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En suédois, måla.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> The socmen were land-owners who had lands in the soc or franchise of great baron; privileged vilans, who, though their tenures were absolutely copyhold, yet had an interest equal to a freehold. Their services were fined and determinate. *Doomsday-book*, vol. III. General Introduction, p. XXI.

<sup>4</sup> Voy. Baluz. Capit. T. II, p. 1681 : « Sala seu palaciolum. »

Diéte et cour

La diète, ou l'assemblée de l'empereur avec les États d'Empire continuait à s'occuper des affaires les plus importantes qui intéressaient la généralité de l'Empire, de la publication des lois, et des causes criminelles des princes lorsqu'elles pouvaient entrainer la proscription ou la confiscation des terres, ou même une peine capitale. La diète ne se tenait qu'en présence du chef de l'Empire. Outre cette sorte d'assemblées on vit dans le douzième siècle deux autres espèces de réunions que les empereurs convoquaient, savoir les cours plénières ( Hoftage ) où ils se montraient au peuple entourés de toute leur splendeur, et les petites cours ( Reichshöfe ) qui étaient des réunions des principaux États, au nombre de sept au moins, pour donner leur avis sur des causes judiciaires importantes.

Les empereurs, avoyers de l'Eglise.

Dans un autre chapitre nous verrons quelles prérogatives les empereurs perdirent dans ces siècles en affaires ecclesiastiques. Ils conservèrent le titre d'avoyers ou vidames et de défenseurs de l'Église; titre qui leur imposait des obligations qui étaient honorables à remplir.

Noblesse.

La noblesse continuait à se diviser en haute noblesse et en noblesse inférieure ou basse noblesse. Les derniers de la haute noblesse étaient les dynastes, c'est-à-dire les vassaux immédiats qui ne différaient des ducs, comtes et autres vassaux titrés, que précisément parce qu'il leur manquait un titre. On commença depuis le quatorzième siècle à les nommer barons. Ce mot est étranger à l'Allemagne; il vient

des régions septentrionales et a été porté en France par les Normands. Otton de Freisingen, historien allemand du commencement du douzième siècle, qui avait fait ses études à Paris, l'employa le premier en Allemagne pour désigner la haute noblesse en général. Il prit d'abord une grande vogue, mais ensuite la noblesse titrée le dédaigna et il resta à la dernière classe de cette noblesse.

Il existait une classe d'individus de la noblesse in- Ministériele férieure qu'on appelait ministériels (Dienstmannen). Quoique nobles par leur naissance, ils n'étaient pas comptés dans la classe des hommes libres, car ils étaient astreints à un service, non en vertu d'un fief (quoique souvent on leur conférât des terres considérables), mais par suite d'une servitude personnelle et héréditaire, d'où, comme les véritables serfs, ils ne pouvaient sortir que par une manumission. De la même manière que ceux-ci étaient attachés à la glèbe, les ministériels l'étaient à la terre seigneuriale avec laquelle ils pouvaient être vendus. L'empereur, les évêques et les princes séculiers avaient de tels serviteurs (Reichs - Dienstmannen, Stammguts - Dienstmannen). Leur service n'avait rien de dégradant : ils sont les précurseurs des charges de cour et des employés des princes d'aujourd'hui.

Ce service était ou civil et domestique ou militaire. Les ministériels chargés d'un service militaire étaient ou Scharmannen (scaremanni) ou Burgmannen ( ministeriales castrenses, castellani ). Les premiers, bien distingués de la milice féodale, formaient la garde (Schaarwache) du seigneur, maintenaient la police et portaient une espèce d'uniforme; car le seigneur leur fournissait annuellement une pièce de drap (Scharlak, scharlot). Les burgmannen servaient de garnisons dans les châteaux et les villes fermées, et avaient la jouissance des terres qui en dépendaient et qu'on nommait fiefs du château (Burglehen, feuda castrensia). Leur commandant, nommé bourgrave, exerçait en même temps la juridiction, comme comte, sur les habitans du château et de la banlieue.

ridiction.

La juridiction était la plus belle prérogative que les empereurs avaient sauvée. C'était pour juger les causes des peuples que les rois teutoniques avaient été institués 1. Les empereurs exerçaient encore par euxmêmes, dans cette époque, les fonctions de juges suprêmes, et c'était un des motifs des tournées fréquentes qu'ils faisaient en Allemagne. Quoique les ducs et les comtes fussent investis de la juridiction dans leurs ressorts, les rois avaient dans les duchés un tribunal présidé par un comte Palatin, pour exercer la haute justice en tant que l'empereur se l'était réservée, ainsi que pour recevoir les plaintes portées contre les ducs, et les soumettre à la décision de l'empereur à son arrivée dans le duché. Les comtes Palatins d'Allemagne étaient au nombre de cinq ou six, savoir : 1.º celui de la nation des Francs; sa résidence primitive était à Aix-la-Chapelle ; 2.º celui de Saxe, de Thuringe et de Frise; 3.º celui de Souabe; 4.º celui de Bavière. Par suite du partage de Verdun et de l'origine du royaume

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez vol. I, p. 234.

de Lotharingie, le comte Palatin des Francs perdit une grande partie de son ressort, et même sa résidence qui devint celle d'un nouveau comte Palatin, savoir : 5.° celui de Lorraine; enfin 6.° Frédéric Barberousse gratifia son troisième fils Otton, que lui avait donné sa seconde épouse, Béatrix, héritière de la Franche-Comté, du titre de comte Palatin de Bourgogne que tous ses successeurs ont porté. De même que l'empereur faisait la tournée dans tous les duchés, le comte Palatin la faisait dans les comtés de son ressort.

Indépendamment de ces cours de justice, les empereurs établirent, dans les principales villes, des cours d'échevins chargés de diriger les juges ignorans des princes. Ces çours nommées Hofgericht ou Landgericht (tribunal de la cour, tribunal provincial) exercèrent par la suite une juridiction concurrente avec celle des princes et États: cet usage, qualifié d'abus, devint l'objet d'un des griefs auxquels on remédia au dix-septième siècle; néanmoins un de ces tribunaux inférieurs de l'empereur s'est maintenu jusqu'aux deraiers temps en Souabe: il siègeait à Rothweil.

Quelques villes d'Allemagne possédaient des cours d'échevins, auxquelles était porté l'appel des sentences rendues dans d'autres villes qui leur reconnaissaient ce droit de supériorité. Cologne jugeait ainsi les appels de Fribourg en Brisgau, de Fribourg en Uchtland et de Berne; Aix-la-Chapelle, Sæst et Goslar ceux de plusieurs villes rhénanes, westphaliennes et saxonnes; quelques autres villes de la Saxe, de la Silésie et de la Lusace, s'adressaient à Magdebourg; de presque toutes

les villes de la Baltique, depuis le H<mark>olstein jusqu</mark> Livonie, l'appel allait à Lubeck.

Rachsonlegal et hwatenlegal

La diversité des nations dont l'Allemagne était bitée avait empêché de donner à toute la nation code général de lois. Le droit remain qu'Irm avait fait revivre en Italie' ne cadrait guère ave contumes teutoniques, et les empereurs, auxqu plaisait beaucoup à cause des principes excessives monarchiques qu'il renferme, ne réussirent pas faire adopter en Allemagne. Quant au droit cail y fut introduit par force. Pour s'opposer à vahissement de législations étrangères, quelque triotes allemands du treizième siècle s'avisèrent de sembler les coutumes nationales relatives tant au privé qu'au droit féodal, et de les réunir en collect Ecco (ou Eyke) de Repgow du pays d'Anhalt est teur du plus ancien requeil de ce genre ; car il est bablement antérieur à l'année 1220. Eyke l'au Suchsenspiegel, miroir des Saxons, parce qu'il forme les contumes des peuples de race Saxe Quoique cette compilation ne sut jamais appre par l'autocité publique , elle était généralement : tés dans touts l'Allemagne septentrionale, ainsi c Bohème, en Moravie, en Pologne et en Prusse. second recueil , rédigé vers la fin du treizième s par un inconnu , eut une semblable vogue dans l' magne supérioure. L'auteur se servit du Sacl spirgel, du droit romain, du droit canon, des tumes des Allemands et des Francs, et intitula sa

<sup>1</sup> Voyez p. 46 de ce vol.

lection Schwabenspiegel, miroir des Souabes. Les deux codes que nous venons de faire connaître, ont toujours servi de source au droit féodal de l'Allemagne, où les lois lombardes n'avaient qu'une autorité subsidiaire, particulièrement pour l'ordre de succession dans les fiefs.

· Les revenus des empereurs, comme tels, étaient Revenus des encore considérables dans le douzième et dans le treizième siècle, quoiqu'ils allassent perpétuellement en diminuant. Les domaines de la couronne dispersés dans toute l'Allemagne étaient d'un grand rapport. L'empereur jouissait de tous les produits des péages, fleuves, forêts et mines; les amendes pécuniaires lui appartenaient, au moins en partie, ainsi que la dépouille des prélats. Les villes lui payaient une certaine contribution. Les Juiss étaient regardés comme serfs de la chambre impériale; en cette qualité ils vivaient sous la protection de l'empereur et la payaient par un tribut. Une espèce de marchands ambulans qu'on appelait Italiens ou Cahorsins, Caurzim , achetaient de l'empereur la permission de colporter des spiceries, et de faire de petites affaires usuraires.

Nous terminerons le tableau politique de l'Allemagne par la liste des principaux ducs, princes ou comtes qui, à l'extinction de la maison de Hohenstausen, possédatient une immédiateté constitutionnellement reconnue.

Les trois archeveques du Rhin, savoir ceux de Etats d'Empir Mayence, Trèves et Cologne, étaient les premiers à la fin du tru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corruption du mot de Campsores, changeurs.

en rang de tous les princes d'Empire et les premiers électeurs; deux d'entre eux en vertu de l'archi-office de chancelier dont ils étaient revêtus.

Le comte Palatin du Rhin, électeur, archi-sénéchal et premier prince séculier. Le palatinat du Rhin est, comme dignité, un démembrement de l'ancien palatinat des Francs, et, comme territoire, du duché de France. Le premier comte Palatin du Rhin qu'on trouve est Henri de Lâch (de Lacu, vom See) qui après 1093 eut pour successeur Godefroi, son fils. Le palatinat du Rhin appartenait depuis 1215 à la maison de Wittelbach, dont les membres, plus anciennement, dans le dixième et le onzième siècle, se nommaient comtes de Scheyren ou Schyren.

A côté du palatinat du Rhin, sur la rive gauche du fleuve, il y avait des comtes de Linange. On trouve ces comtes dans les plus anciens temps. Leur famille ces comtes dans les plus anciens temps. Leur famille ces c'éteignit en 1220, et leurs possessions passèrent par le mariage de Lucarde, sœur du dernier comte, dans la maison des anciens comtes de Saarbruck. Frédéric, troisième fils de Lucarde, que, d'après un château qu'il avait bâti, on nommait Frédéric de Hardenberg, continua les comtes de Linange. Son fils Simon épousa Gertrude, héritière d'Albert, dernier comte de Dabo 2 (dans les Vôges): l'évêque de Strasbourg, seigneur direct du comté de Dabo, la conféra de nouveau à Simon.

Le comté Palatin de Souabe 3 appartenait depuis la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 178 de ce vol. — <sup>2</sup> En allemand Dagsburg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez p. 300 de ce vol.

SECT. 1. ÉTAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. 305 fin du onzième siècle à la famille des comtes de Tubingue et de Calw.

Les margraves de Bade, ligne cadette de la maison de Zæhringen, étaient très-puissans parmi les États de Franconie; car ce margraviat n'appartenait pas à l'ancien duché de Souabe. En Souabe il existait encore une branche de la maison de Zæhringen qui avait pour apanage un château situé dans la chaîne du Mont-· Alb '; depuis l'extinction de la branche principale, elle en avait pris le titre, et ses membres se nommaient les ducs de Teck. Ils n'entrent pas ici en considération. Déjà sous les ducs de Souabe de la maison de Hohenstaufen, plusieurs évêques, abbés, comtes, dynastes et villes de Souabe et d'Alsace avaient obtenu l'immédiateté, soit par concession, soit par usurpation; le reste profita de la décadence de cette maison pour acquérir, usurper, ou se faire confirmer l'indépendance de l'autorité ducale, ou, comme on disait, l'immédiateté. Nous verrons dans l'époque suivante, la Souabe partagée en une centaine d'états indépendans que jusqu'alors l'autorité d'un duc avait contenus. Pour le moment nous remarquons, outre les évêques d'Augsbourg, de Constance et de Strasbourg, cinq maisons de la plus haute antiquité, auxquelles le destin a préparé un sort très-différent; savoir les comtes de Hohenzollern, peu puissans par eux-mêmes, mais

<sup>1</sup> Le château de Zæhringen bâti par la famille depuis la perte du duché de Carinthie, a été, sans doute, ainsi nommé en mémoire du berceau de cette maison, le bourg de Zeyring ou Oberzeyring dans le cercle de Judenbourg en Stirie.

dont la ligne cadette destinée à un sort brillant était déjà riche en Franconie; les comtes de Fürstenberg, descendans des comtes d'Urach; les comtes de Fribourg, anciennement nommés comtes d'Urach, qui participèrent à la succession de Zæhringen dans le Brisgau; les comtes de Wirtenberg qui, dans le treizième siècle, acquirent les domaines des comtes d'Urach, des comtes Palatins de Tubingue, des comtes de Calw, et, dans le quinzième siècle, ceux des ducs de Teck, des comtes de Lupfen et de beaucoup d'autres; et les comtes doEttingen, de la maison royale de Saxe, propriétaires du Riesgau.

Le duché de Bavière, resserré entre le Lech, l'Inn et le Danube (car le Nordgau appartenait au duché de Franconie, ou formait jusqu'en 1204 la Marche de Bavière contre les Bohémiens et les Sorabes, et appartenait aux comtes de Cham) était depuis 1180 devenu une propriété de la même maison de Wittelsbach dont les ancêtres l'avaient déjà possédé au dixième siècle. Depuis 1214 ces princes possédaient aussi le Palatinat du Rhin; la dignité de comte Palatin de Bavière se trouvait éteinte par sa réunion à celle de duc 1.

Des évêchés enclavés dans la Bavière, Freisingen, Ratisbonne, Passau, et l'archevêché de Salzbourg étaient devenus des principautés immédiates : c'était à cette condition que la maison de Wittelsbach avait obtenu le duché de Bavière.

Les comtés de Tyrol et de Gærz (Gorice) appartenaient à une même famille, dont la généalogie remonte aussi haut que l'origine des noms de famille.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par la proscription d'Otton de Wittelsbach.

SECT. I. ÉTAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. 307

Ils furent les héritiers d'une partie des biens de la famille ducale de Méranie, et leurs possessions s'étendaient sur toute l'Istrie.

Les duchés d'Autriche et de Stirie, et ceux de Carinthie et de Carniole étaient, depuis l'extinction de la première maison d'Autriche, ou de la maison de Babenberg-Autriche, et celle de la maison d'Ortenbourg, qui avait possédé la Carinthie depuis 1090 jusqu'en 1369, entre les mains de Przemysl-Ottocar II, roi de Bohème: nous verrons Rodolphe de Habsbourg les enlever à ce prince et fonder la seconde maison d'Autriche. Les évêques de ces duchés n'avaient pas réussi à se rendre immédiats; les comtes de Cilli n'existaient pas encore.

Bohème

En continuant d'aller au nord, nous trouvons le royaume de Bohème, auquel étaient incorporés le margraviat de Moravie et le pays qui par la suite fut nommé Haute-Lusace, et qu'alors encore on appelait le pays des Six-villes (Budissin, Görlitz, Zittau, Lauban, Camenz et Læbau). La Silésie appartenait alors à la Pologne. Le peuple qui habite la Bohème n'est

Le plus ancien historien de la Bohème est Cosmas, doyen de l'église de Prague, qui a écrit en langue latine l'histoire de sa nation jusqu'en 1125, époque de sa mort. Le manuscrit, d'après léquel Marquard Freher la publia en 1603, se trouve aujourd'hui à Stockholm, un des trophées de la prise de Prague en 1648. Le chanoine Vincentius, qui depuis 1158 assista, comme aumonier de l'évêque de Prague, à l'expédition de Frédéric Barberousse en Italie, et accompagna plusieurs fois son chef dans la presqu'île, continua l'ouvrage de Cosmas, sous le titre de Chronique de Prague jusqu'en 1167; jusqu'en 1193 il fut continué par un anonyme, et jusqu'en 1198 par Garlacus, premier abbé de Milowicz.

pas de race teutonique, il est d'origine slave et s'appelle Czech1; c'est au hasard qu'il doit le nom de Bohémiens. Lorsque les Czechs, venus du Don, occupèrent le pays anciennement habité 'par les Boiens, ensuite par les Marcomans, ils y fondèrent divers petits états ou républiques : celle de Prague devint la plus puissante de toutes et subjugua successivement les autres. A l'époque où les Francs étendirent leurs conquêtes en Allemagne, les Bohémiens se donnèrent un gouvernement monarchique. La tradition nomme le premier duc Croc ou Crac dont la fille Libussa donna, dit-on, vers 722, sa main et le duché a un paysan nommé Przemysl, qui fut la souche de tous les ducs ou rois de Bohème jusqu'en 1310. La véritable histoire de la Bohème, comme celle de plusieurs sutres pays, ne commence qu'avec l'introduction du christianisme; le christianisme a été répandu en Bohème, comme en tant d'autres pays, par une semme. Ste. Ludmille, fille d'un comte de Melnick, le fit aimer à son époux le duc Borziwoi I.er qui se fit baptiser vers 894. Ses fils Spitignew I. er et Wratislaw I. er se reconnurent vassaux de l'empire d'Allemagne. Udalric I. . ou Ulric, qui en 1024 assista à l'élection de l'empereur Conrad II 2 enleva aux Polonais la Moravie, ainsi nommée d'après une race de Slaves qui avaient fondé dans le huitième ou neuvième siècle le royaume de Marchavania: les Allemands, réunis aux Polonais et aux Hongrais, avaient détruit ce royaume en 908.

<sup>1</sup> Prononcez Tchekh.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez vol. II, p. 352.

SECT. 1. ÉTAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. 309

Brzétislaw I.er, fils d'Ulric I.er, introduisit en 1055 un ordre de succession d'après lequel la couronne ducale passait, à chaque vacance du trône, non au fils du dernier duc, ni au plus proche agnat, mais au doyen d'âge de la famille. Cette succession est connue sous la dénomination de Justice des Bohémiens.

Wratislaw II, son second fils, obtint de l'empereur wrattale Henri IV, son seigneur direct, la dignité royale, et personnell fut couronné à Prague le 15 juin 1086; mais cette en 1086 p dignité, purement personnelle, ne passa pas à ses successeurs. Elle fut de nouveau accordée à Wladislaw II. Ce prince qui avait pris part à la seconde croisade en 1147 fut nommé, à la diète de Ratisbonne de 1158, roi de Bohème pour sa personne et obtint en même temps l'office d'archi-échanson, auquel fut attachée ensuite la prérogative électorale.

Après ces princes il y eut, pendant une vingtaine La digressione de la distribution de la d'années, des troubles occasionnés par les prétentions permanen des différens concurrens, alternativement soutenus depuis 11 par les empereurs, jusqu'à ce qu'enfin Przemysl-Ottocar I. er réussit en 1197 à se maintenir contre tous ses rivaux. L'empereur Philippe le créa de nouveau roi de Bohème en 1198 pour lui et pour ses successeurs. Dans les contestations qui s'élevèrent entre l'empereur et Otton IV, son rival, Przemysl observa une conduite équivoque, favorisant tantôt l'un, tantôt l'autre, selon que son intérêt paraissait l'exiger. Nous en avons parlé dans l'histoire de ces princes; nous avons indiqué les faveurs que lui accorda Frédéric II à l'élévation duquel il prit une part active '. Ainsi les rôles

<sup>1</sup> Voyez p. 175 de ce vol.

avaient changé; la Bohème qui jusqu'alors avait reçu ses princes de la main des empereurs, devint un des principaux appuis de ceux qu'elle reconnaissait chess de l'Empire. Si elle devait continuer à jouer ce rôle, il fallait abroger l'ancien ordre de succession trèsvicieux que Brzétislaw I. er avait établi, et introduire la primogéniture à la place du séniorat. Après avoir obtenu le consentement de Wladislaw-Henri, sonfrère cadet, qui, s'il lui avait survécu, aurait, d'après la loi du séniorat, dû être son successeur, Przemysl-Ottocar sit agréer en 1216 aux États, son fils âgé de onze ans, et abrogea la Justice des Bohémiens. L'empereur Frédéric II confirma à Ulm en 1218 le nouvel ordre de succession. Przemysl-Ottocar fit couronner son fils de son vivant en 1228; et, comme il était brouillé avec l'évêque de Prague, cette cérémonie se fit par l'archevêque de Mayence, métropolitain de la Bohème. Les deux rois, père et fils, signèrent un acte, par lequel le droit de couronner les rois de Bohème fut conféré à perpétuité aux archevêques de Mayence.

encesias I, - 1253.

Wenceslas I. et (comme roi, car comme duc de Bohème il était le troisième) succéda à son père le 15 décembre 1230. L'arrivée des Mongols, et l'ouverture de la succession d'Autriche sont les deux événemens les plus mémorables de son règne. Maîtres de Breslau et vainqueurs en 1241 à Liegnitz de Henri le Pieux, les Mongols s'arrêtèrent pendant neuf jours à Ottmachau, indécis s'ils devaient entrer en Bohème ou en Hongrie. Enfin voyant les gorges de Glatz gar-

ruption Mongols.

4 Voyez Chap. XX.

SECT. 1. ÉTAT POLIT., 12° ET 13.° SIÈCLES. 311

dées par une armée formidable de Bohémiens, ils prirent la route de la Moravie pour se diriger vers la Hongrie. Iaroslaw de Sternberg, général de Wenceslas, les battit près d'Ollmütz sans pouvoir empêcher qu'ils ne commissent d'horribles dégâts en traversant la Moravie.

La succession d'Autriche fut ouverte en 1246 par Wencesla est un des la mort de Frédéric le Belliqueux, dernier duc de l'an-prétendans cienne maison de Babenberg 1. Parmi les prétendans d'Autriche. qui se présentèrent pour recueillir cet héritage qui consistait dans les duchés d'Autriche et de Stirie, se trouvait Wladislaw-Henri, fils aîné de Wenceslas, qui l'avait nommé duc de Moravie. Il fondait ses droits sur son mariage avec Gertrude, nièce du dernier duc; mais comme il mourut en 1247 sans enfans et que sa veuve se maria avec Hermann, margrave de Bade, celuici se mit en possession des deux duchés et les garda jusqu'à sa mort arrivée en 1250, sans pouvoir les transmettre à son fils Frédéric, le malheureux compagnon d'infortune de Conradin.

Wenceslas I. ex fut un des princes qui assistèrent le wencesla 3 octobre 1247 à l'assemblée de Wöringen où Guil-l'élection de Guilanne laume, comte d'Hollande, fut élu roi d'Allemagne 2; d'Hollande. ce fut lui qui conféra à ce jeune prince l'ordre de chevalerie. De retour dans ses états il voulut forcer ses sujets à faire la guerre à l'empereur légitime, Frédéric II, pour soutenir Guillaume. Les Bohémiens se Przemysl ottocar, fill de Wencesl révoltèrent et proclamèrent roi Przemysl-Ottocar, s'empare de s'empare de s'empare de fils de leur roi, qui depuis peu de temps était duc de l'Aufriche de la stirie.

<sup>1</sup> Voyez p. 231 de ce vol. - 2 Voyez p. 287 de ce vol.

Moravie. De là une brouillerie entre le père et le fils. qui obligea d'abord Wenceslas à chercher des secours en Misnie, et finit par la captivité du fils. Wenceslas lui ayant pardonné, le prince se mit sur les rangs des prétendans à la succession d'Autriche, en épousant la vieille Marguerite, sœur du dernier duc, laquelle, après la mort de son premier mari, Henri, roi des Romains, fils aîné de Frédéric II, s'était retirée dans un couvent à Trêves. On l'en tira pour donner sa main au jeune duc de Moravie, et en faveur de cette union mal assortie, les États d'Autriche et de Stirie le reconnurent pour leur duc en 1252.

PrzemysłOttocar II lui succéda, et réunit ainsi la Bohème,
1253 – 1278. mysl-Ottocar II lui succéda, et réunit ainsi la Bohème, lemagne de cette époque ne lui était comparable en u cède la puissance. Il fut cependant obligé en 1254 de céder la Stirie à Bela IV, roi d'Hongrie. La même année il entreprit à la tête de 60,000 Croisés une expédition contre les Prussiens païens et mit l'ordre Teutonique en possession de la Sambie. Ce fut en son honneur que la ville que les chevaliers fondèrent en cette province, fut nommé Königsberg, Mont-Royal.

Stirie à Bela IV, roi d'Hongrie,

11 fonde Königsberg.

Après son retour, l'archevêque de Cologne vint lui offrir la couronne impériale. Ottocar eut la prudence de la refuser et donna sa voix à Richard de Cornouailles. Comme tout espoir d'avoir des enfans de son épouse, s'était évanoui, Bela IV fit revivre ses prétentions sur le duché d'Autriche. La guerre éclata, et les historiens font monter à 140,000 et à 100,000 les armées avec lesSECT. 1. ÉTAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. B13

quelles le roi d'Hongrie et celui de Bohème se rencontrèrent en 1260 à Kressenbrunn sur la March . Les Bateille de Kressenbrun Hongrais furent totalement défaits, et dans leur fuite 1260. 14,000 hommes se novèrent dans la rivière. Bela demanda la paix; elle fut conclue à Vienne en 1261, Bela IV rendit la Stirie et renonça à toutes ses préten- la Stirie. tions sur l'Autriche.

Comme Przemysl-Ottocar était le dernier prince de Przemysl-Ottocar obsa race, il obtint du pape que son mariage avec Mar-tient l'invest guerite d'Autriche fût cassé le 18 octobre 1261, et la striche et de la st épousa, sept jours après, Cunégonde, fille du prince de Halicz. Tous ses droits sur l'Autriche et la Stirie étant ainsi anéantis, il se rendit en 1262 auprès du roi Richard qui se trouvait à Aix-la-Chapelle, et se fit investir de ces deux duchés comme de fiefs de l'Empire devenus vacans 2. Il fit en 1269 l'acquisition des duchés de Carinthie et de Carniole, avec la Marche des la Carinthie Vénèdes et Pardenone, par la mort de son cousin niole, 1269. Ulric, dernier possesseur de ces pays qui les lui laissa par testament comme si c'étaient des biens allodiaux.

Ce fut l'époque où Ottocar se trouva au pinacle de la grandeur. Les historiens de la Bohème racontent qu'en 1271 les électeurs lui offrirent pour la seconde fois le trône de l'Empire, et que, pour la seconde fois, il le refusa. Les historiens allemands ne parlent pas de cette offre réitérée.

Nous continuons la revue des États immédiats d'Al-

<sup>1</sup> Quelques auteurs appellent cette bataille la première journée de Marchield.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez p. 251 de ce vol.

lemagne à l'époque où la maison de Hohenstaufen s'éteignit.

Le duche de Franconio appartenait à cette maison'. mais dans des limites très-réduites: le Grabfeld était partagé entre les dedques de IV ürzbourg et les comtes de Henneberg; le Volksfeld ou le second grand canton de la France orientale, était 4a propriété des évéques de Bamberg, et une partie du troisième constitunit la Marche de Bavière", de manière que le duché de l'ranconie se bornait à une partie du Nordgau que Conradin vendit à ses encles, les ducs de Bavière; c'est celle qui , jointe à la Marche de Bavière, fut par la suite appelée Haut Palatinat; le Palatinat du Rhin ou la Franconie occidentale était séparée du duché depuis des siècles. Le reste de la Franconis appartemait presque entièrement aux bourgraves de Nuremberg. Cette ville était immédiate; les empereurs y possédaient un château ou un bourg, comme on dit en allemand, où résidait un comte ou bourgravo, chargé d'administrer la justice au nom de l'empercur, tant dans la ville que dans le district qui es ressortissuit, moyemmut la jouissunce de certains droits) et revenus.

La conscio<sup>3</sup> du bourgraviat de Nuremberg compremit, d'après le diplôme de Rodolphe de 1273, le

<sup>1</sup> Voyez p. 249 de ce vol.

<sup>3</sup> Qu'il ne faut pas confondre avec la Marche orientale de l'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous employons ce mot qui répond à ceux de Gaugenfschaft, Gaugereht, pour distinguer les anciens comtés originalies qui etalent des cours de justice, des comtés modernes qu'en pourris nominer à besiet.

hâteau avec le droit de garde de la porte conduisant la ville, le tribunal impérial, le droit de faire présier par un de ses officiers, conjointement avec le chuldheiss ', le tribunal de la ville, et de percevoir les eux tiers des épices et amendes; l'impôt payable par outes les fabriques des citoyens de Nuremberg, pluieurs autres droits et perceptions; le droit de chasser ans les forêts de la ville, et le troisième arbre, la uridiction forestière; les bourgs (oppida) de chwandt et Wöhrd, le village de Buch, la ville de reussen, et autres fiefs. La charge de bourgrave e Nuremberg, devenue, comme les autres offices, ef de l'Empire, appartenait depuis 1164 à une ranche des comtes de Zollern ou Hohenzollern, laquelle elle fut probablement conférée, parce n'elle avait d'autres possessions en Franconie. Conid I. cr fut le premier bourgrave de cette maison. ous avons vu 2 que Frédéric III, bourgrave de Nusmberg, hérita en 1248 d'une partie des terres que la mison de Méranie possédait en Françonie, nommézent des seigneuries de Bayreuth, Cadelsbourg et angenzenn qui formèrent par la suite les principautés le Bayreuth et d'Ansbach 3. Dans la période suivante

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le Schuldheiss ou Schulze, dans le latin du moyen âge scul-Mus est le juge d'une ville. Le mot vient de Schuld, dette, et de sussen ou heischen, demander; parce que ces magistrats n'étaient largés que de la juridiction civile.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 235 de ce vol.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme ces principautés sont le fruit de longues économies, nous paraît convenable d'indiquer en détail les acquisitions que édéric III fit jusqu'à sa mort arrivée en 1297. Plusieurs appar-

nous verrons les bourgraves profiter de toutes les occasions pour s'arrondir.

Une partie de l'ancien duché de Franconie, savoir le district situé entre le Tauber et le Mein, ou le Riesgau (Rhætia), appartenait à une famille qui descend d'un frère de Conrad I.º Du château où elle résidait on appelait ces seigneurs les comtes de Hohenlohe. Leur origine illustre, le mérite de quelques individus de cette famille, n'ont pas été des titres suffisans pour lui conserver en 4806 son indépendance.

Dans le Nordgau, entre la Franconie, la Bohème et la Bavière, on trouvait le landgraviat de Leuchtenberg. Les landgraves étaient princes d'Empire et, au douzième siècle, de hauts et puissans seigneurs.

Ce qu'on appelle aujourd'hui royaume et duché de Saxe, principautés de Schwarzbourg et de Reuss, formait, à l'époque dont nous parlons, le margraviat de Misnie, avec l'Austrie ou le margraviat de Thuringe, le bourgraviat de Misnie, le landgraviat de Thuringe et le pays des Avoués ou plutôt des Avoyés ou Préfets (terra advocatorum). Ces dénominations ont besoin de quelque explication.

tenaient aux comtes d'Orlamunde et à ceux de Truhendingen qui avaient été ses cohéritiers pour la succession de Méranie. En 1280 le bourgrave acheta des derniers le bourg considérable de Mark-Burgbenheim, en 1281 des landgraves de Leuchtenberg le château de Culmen avec les villages qui en dépendaient. En 1282 l'empereur Rodolphe lui conféra à titre de fiefs, Mark-Leukersheim, Mark-Erlbach, Bruck sur la Rednitz; en 1288 le château de Burgthann. En 1292 il acheta de la famille de Heideck les villes de Rosstal, de Roth et de Windsbach sur la Rednitz.

Le margraviat de Misnie, nommé aussi Marche-Orientale, et renfermant Dresde, Tharand, Freyberg, Chemnitz, Rochlitz, Grimma, Oschatz, Wurzen, Duben, Torgau et d'autres villes, s'étendait depuis les frontières de la Bohème et de la Lusace jusqu'à la Mulda, y compris cependant les deux rives de cette rivière et une lisière de terre sur la rive occidentale, de la largeur de deux lieues. Les habitans du pays étaient d'origine Slave ou Vénède: c'étaient les Sorabes. La ville de Meissen qui a donné son nom au margraviat, n'en faisait pourtant pas partie; elle appartenait au bourgrave et à l'évêque de Misnie qui résidaient tous les deux au château de cette ville dont on voit encore une partie.

Outre le margraviat, tel que nous venons d'en tracer les limites, les margraves de Misnie possédaient encore l'ancien margraviat de Thuringe ou l'Austrie, l'Osterland. Ce district, le seul de tout ce qu'aujourd'hui on appelle Saxe qui ait jamais appartenu aux Saxons, est situé entre la Misnie et la rivière de Saale, et renserme entre autres les villes de Leipzig, Delitsch, Pegau, Luckau, Altenbourg, et les évêchés de Naumbourg et Mersebourg. C'est la partie de l'ancien royaume de Thuringe que les Saxons s'approprièrent, lorsqu'en 527 ils détruisirent ce royaume conjointement avec les fils de Clovis<sup>2</sup>.

Le margraviat de Misnie appartenait depuis 928 à la maison de Wettin qui règne encore aujourd'hui. Henri l'Illustre, margrave de Misnie, réunit en 1247 à son

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez vol. I, p. 165. — <sup>2</sup> Voyez vol. I, p. 159.

patrimoine le landgraviat de Thuringe, des droits de sa mère Jutta, sœur du dernier landgrave de la maison Carlovingienne. Nous avons vu que depuis 4180 le comté Palatin de Saxe était réuni au landgraviat de Thuringe. Ce pays et cette dignité étaient devenus héréditaires vers le milieu du onzième siècle dans la famille de Goseck, après l'extinction de laquelle en 4088, le comté avait été conféré à la famille de Sommersenbourg. Les comtes Palatins de Saxe tenaient leurs assises à Grone, Werla (plus tard à Goslar), Walthausen, Allstett et Mersebourg.

Les bourgraves de Misnie qui résidaient dans la partie antérieure du château de Meissen (la postérieure appartenait aux évêques, la moyenne aux margraves), étaient princes d'Empire, c'est-à-dire immédiats: on les trouve au douzième siècle. Frauenstein, le comté de Hartenstein, la seigneurie de Wildenfels y appartenaient. La famille s'éteignit en 1426.

La terre des Avoués, Vogtland, est située entre la Misnie et la Thuringe au sud de l'Osterland, et comprenaît dans l'origine le district du royaume de Saxe qu'on nomme cercle de Vogtland (dont Plauen est le chef-lieu), le cercle de Neustadt, toutes les possessions de la maison de Reuss, enfin la seigneurie de Ronneberg dans le duché d'Altenbourg. Cette province était nommée Terre des Avoués ou Avoyers, parce que les empereurs la faisaient gouverner par des officiers qui portaient le simple titre de Vogt. Ces avoués paraissent avoir été subordonnés au comte Pa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 69 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez p. 121 de ce vol.

latin du Rhin, suprême conservateur des droits régaliens et des domaines de l'empereur; car il existe un diplôme de l'année 1294 par lequel le comte Palatin leur donne l'investiture moyennant un bouclier et une bannière, en les obligeant de l'assister dans ses fonctions à la diète. La dignité d'avoyer de ce pays était devenue héréditaire dans la famille des comtes de Glitzberg, qui vers la fin du onzième siècle obtint l'avoyerie partielle de Weyda, et plus tard celle de tout le Vogtland, et acheta dans le treizième siècle des comtes d'Orlamunde le pays appelé Varisnia, dont Hof était le chef-lieu. C'est la même famille qui vers la fin du quatorzième siècle a pris le nom de Reuss, et possède encore en pleine souveraineté une partie de ce pays.

En allant toujours au Nord, nous trouvons la maison Ascanienne en possession de l'électorat-duché de Saxe, de l'électorat-margraviat de Brandebourg et de la principauté d'Anhalt.

Le berceau de l'électorat de Brandebourg est la Vieille-Marche ou Marche-Septentrionale, qui fut érigée du temps d'Otton le Grand : c'est une partie de l'ancienne Saxe. On l'appelait aussi par cette raison Marche-Saxonne, ou margraviat de Soltwedel, parce que jusqu'en 1050 les margraves résidaient à Salzwedel; et ensuite margraviat de Stade, parce qu'elle appartint pendant quelque temps aux comtes de Stade. En 1152 Albert l'Ours, comte d'Ascanie, fut investi de la Marche que depuis 1325 on appela la Vieille-

<sup>4</sup> Voyez vol. II, p. 156. - 2 Voyez p. 73 de ce vol.

Marche: il y ajouta la Moyenne-Marche et la marche de Priegnitz, que Przibislas II, dernier roi des Vénèdes, lui avait léguée, et prit le premier le titre de margrave de Brandebourg. Le legs de Przibislas comprenait aussi la Marche-Ukrainienne; mais les princes Poméraniens s'en mirent en possession. Depuis 1170 la dignité d'archi-chambellan, et par la suite celle d'électeur, furent réunies à celle de margrave de Brandebourg. En 1250 Barnim I. et, duc de Poméranie, fut obligé de rendre la Marche-Ukrainienne et de se reconnaître, pour tous ses états, vassal des margraves de Brandebourg.

Bernard, fils cadet d'Albert l'Ours, qui avait eu pour sa part les biens patrimoniaux de la famille Ascanienne, obtint en 1180, à la proscription de Henri le Lion, le duché de Saxe; mais nous avons vu que tout ce qu'il put arracher aux Guelses, se borna aux pays de Wittinberg et de Lauenbourg, qui dès-lors constituèrent le duché et l'électorat de Saxe.

Ce duché était si insignifiant, qu'à la mort de Bernard, son fils aîné préféra pour sa part les biens patrimoniaux de la maison ou la principauté d'Anhalt, laissant le duché à son cadet.

Le mot de *Poméranie*, comme ceux d'Armorique et de Vénétie, signifie un pays situé sur la mer. Les habitans originaires de la Poméranie, les Wilzes ou Welatabes, étaient Slaves ou Vénèdes. Svantibor qui descendait des anciens rois des Vénèdes, fut vers l'année 1100 le premier prince de Poméranie. Ses fils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 121 de ce vol.

partagèrent la principauté. Sa partie occidentale, qui, depuis, fut seule nommée Poméranie, comprenait les pays situés entre la Warnow ou la ville de Rostock, et la Persante ou Colberg, avec l'île de Rugen, et ce qu'on a nommé depuis Nouvelle-Marche de Brande-bourg; la partie orientale était située entre la Persante, la Vistule, la Brahe et la Warta, et comprenait une partie de la Prusse occidentale et de la Pologne. On l'appela Pomarzanie ou Pomérellie ou Poméranie de Dantzig (ou Gdancz), anciennement Gothiscanzia, parce que les Goths revenus de la Scandinavie ou Scanzia, avaient bâti cette ville pour maintenir dans la soumission les Vandales, anciens habitans des bords de la Vistule.

Les ducs de Poméranie étaient, depuis 1180, princes d'Empire; ceux de la Pomérellie ou Poméranie de Dantzig séparaient l'Allemagne de la Prusse où régnait l'Ordre Teutonique dont le grand-mattre, aussi bien que celui d'un autre ordre qui régnait en Livonie, était sous la souveraineté impériale.

Les princes de Mecklenbourg, voisins de la Poméranie, descendent des anciens rois des Obotrites qui sous Charlemagne et son fils avaient reconnu la suzeraineté germanique. Après la mort de Louis le Germanique ils recouvrèrent leur indépendance; mais Henri le Lion, duc de Saxe, conquit ce pays et força en '4166 Przibislas de se faire Chrétien et de se reconnaître son vassal. Il prétendait avoir fait cette conquête et celle de la Poméranie pour son compte, et non pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 121 de ce vol. — <sup>2</sup> Voyez vol. I, p. 363.

١

celui de l'Empire, de manière que les princes de Mecklenbourg ne pouvaient pas plus que ceux de l'empire. Il en résulta que les princes de Mecklenbourg maintinrent leur indépendance jusqu'au quaterzième siècle.

La province la plus septentrionale de l'Allemagne, est le comté de Holstein, séparé par l'Eider du royaume de Danemark. Il se composait de quatre districts, nommés Holstein, Stormarn, Ditmarsen et Wagrie, dont les trois premiers formaient anciennement la Nordalbingie ou la Saxe au-delà de l'Elbe. C'est le vrai berceau des Saxons dont Charlemagne transplanta 40,000 familles en d'autres parties de se monarchie. Le comté de Holstein, comprensant Holstein et Storman, avait été conféré en 4406 aux comtes de Schaumbourg, sous la supériorité des dues de Saxe. Ces comtes ne devinrent immédiats qu'après l'extinction des dues de Saxe de la maison Ascanienne.

Tous les évêchés et archevêchés situés entre l'Elbe et le Rhin, tels que Brême, Magdebourg, Halberstadt, Hildesheim, Paderborn, Munster, Osnabrück, étaient des principautés immédiates depuis la chute de la maison des Guelfes, Celle-ci possédait encore le duché de Brunswick, comprenant les terres d'Innovre et de Brunswick.

La maison Carlovingienne revêtue de la dignité de landgrave de Thuringe s'était étainte, avons-nous dit, en 1247. Il en existait cependant encore dans le liantz une branche qui, à la vérité, ne possédait pal'immédiateté. A cause de son origine illustre, nous croyons ne pas devoir la passer sous silence. Louis le Barbu, fils du Carlovingien Charles de Lorraine. et landgrave de Thuringe, avait deux fils, Louis II dit le Sauteur qui continua les landgraves, et Bérenger qui de sa mère eut le comté de Sangerhausen, et devint la souche des comtes de Hohnstein qui, d'abord, portaient le titre de comtes d'Ilbourg d'après un château de ce nom, situé près du couvent d'Ilselt. Le comté de Hohnstein était fief de la maison des Guelfes. Dans le treizième siècle les comtes acquirent de la maison de Beichlingen le comté de Lora, fief de la Thuringe, et de la maison de Klettenberg le comté de ce nom<sup>2</sup>, sief de l'évêché de Halberstadt. Dans le quinzième siècle ils furent investis, par les ducs de Brunswick-Grubenhagen, des comtés de Schwarzfels et de Lutterberg.

Entre le Wéser et le pays des Frisons on trouvait les comtes d'Oldenbourg qui descendaient des anciens comtes de Rustringen et d'Ammelberg dont on fait remonter l'origine à Witekind, duc ou chef des Saxons, du temps de Charlemagne. Les comtes d'Oldenbourg n'étaient devenus immédiats que par la chute de la maison des Guelfes. La partie orientale du pays des Frisons, ou l'Ostfrise, était, à cette époque, partagée entre dix ou douze chefs ou seigneurs (Hœuptling) tels que ceux d'Aurich, de Brock, d'Embden, d'Ésens, de Witmund et de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fils de Louis IV d'Outremer, roi de France. Voyez vol. II, p. 106. — <sup>2</sup> Elrich en est le chef-lieu.

Grethsyl. Ges derniers devinrent par la suite maîtres de tout le pays.

Au sud du duché de Brunswick et de celui de Westphalie, qui était incorporé à l'électorat de Cologne, et à l'orient du landgraviat de Thuringe; de même au sud entre le Mein, le Rhin et l'Odenwald se trouvait le landgraviat de Hesse, formant depuis 1292 une principauté d'Empire, gouvernée par une branche de la maison ducale de Lothier ou Brabant, mais resserrée encore en d'étroites limites, parce que ce démembrement de la Nouvelle-France qu'on a nommé depuis Hesse, ne s'étant pas trouvé sous le gouvernement d'un duc, on y vit la même révolution qu'en Souabe, une foule de petits seigneurs se rendant indépendans. La maison de Hesse ayant eu le bonheur de survivre à toutes ces maisons, à un petit nombre d'exceptions près (telles que Solms, Isenbourg, Wittgenstein, Waldeck), le landgraviat s'est successivement agrandi par la réunion de tous ces petits états, comme Gleinberg, Ziegenhagen, Nidda, Nuringen, Münzenberg, Eppenstein, Falkenstein, Katzenelnbogen, Hanau, etc.

Entre la Hesse et le Rhin, principalement dans le canton traversé par la Lahn, se trouvaient les possessions des comtes de Nassau. Cette maison descend des mêmes comtes du Lahngau dont étaient les empereurs de la dynastie salique'. A la fin du douzième siècle elle se divisa en deux lignes; elle possédait alors aussi l'avoyèrie de Gueldres et le comté de Zutphen.

<sup>1&#</sup>x27; Voyez vol. 11, p. 353.

Dans les pays qui par la suite formèrent la république des Provinces-Unies, on trouvait deux princes puissans, les comtes d'Hollande qui possédaient aussi les comtés de Zéelande et de Hainault, et l'évêque d'Utrecht qui était seigneur des provinces d'Utrecht et Overyssel et du comté de Drenthe. Les Frisons occidentaux étaient un peuple presque indépendant; leur gouvernement était républicain et la principale autorité était entre les mains de magistrats qu'on nommait podestà ou grietmann; ils reconnaissaient la suzeraineté impériale. La ville de Gröningue était libre et impériale, mais son indépendance était contestée par l'évêque d'Utrecht. Cette ville était la résidence d'un bourgrave qui, au nom de l'empereur, administrait la justice au plat pays, nommé Ommelande.

En remontant le Rhin on trouvait les comtés de Clèves, ceux de Berg, d'Altena ou Mark, de Juliers.

Dans l'ancien royaume de Lorraine on trouvait trois puissans seigneurs. Le premier était le duc de la Basse-Lorraine ou de Lothier et de Brabant. L'empereur Henri V avait conféré ce duché en 1106 à Godefroi le Barbu, comte de Louvain, dont les descendans le possédèrent jusqu'au quinzième siècle.

Les ducs de Limbourg, qui ont commencé au dixième, existaient encore; mais ils allaient s'éteindre. Ils possédaient aussi les comtés de Namur et de Luxembourg.

Le troisième prince du royaume de Lorraine était le duc de la Lorraine-Mosellane ou le duc de Lor-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voyez vol. III, p. 239.

raine. Cette famille descend de Gérard d'Alsace qui obtint le duché en 1048<sup>1</sup>.

Dans le royaume d'Arles on trouvait, indépendamment de la Suisse française ou Petite-Bourgogne divisée aussi entre une foule de petits seigneurs dont il sora question ailleurs, les soigeurs de Bresse, originairement appelés seigneurs de Baugé, parce que cette ville en était le chef-lieu et le berceau de la famille qui remonte à la plus haute antiquité. Elle s'éteignit après 1255 avec Guy que l'on regarde comme le quinzième seigneur de cette maison. Sa fille, Sibylle, porta la Bresse dans la maison de Savoie à qui appartenait déjà le Bugey par donation de l'empereur Henri IV. Sous les ducs de Savoie, Bourg en Bresse devint la capitale de ce pays. Aux seigneurs bourguignons appartemaient encore les comtés Palatins de Bourgogne, pays qui par un triple mariage devint en 1148 propriété de la maison de Hohenstaufen, en 4200 de celle de Méranie, et en 1248 de celle de Châlons : les comtes de Savois et de Provence; les princes d'Orange de la famille de Baux dont le pays, sief de Provence, avait été érigé, dit-on, en 1178 en principauté d'Empire par l'empereur Frédéric I." Barberousse; les comtes de Toulouse en leur qualité de marquis de Provence ; les archevêques-comtes de Lyon ; les princes de Dombes (démembrement de la Bresse) qui finirent par acquérir une parfaite souveraineté 3: les dauphins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez vol. 11, p. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez p. 232 et 235 de ce vol.

i Ils conservérent leur souveraineté jusqu'à 4764.

SECT. 1. ETAT POLIT., 12.º ET 13.º SIÈCLES. 327 de Viennois, comtes de Graisivaudan et de Gapençois;

les comtes de Valentinois et de Diois, tous seigneurs

que pour ce moment il suffisait de nommer.

Après avoir vu l'état politique de l'Allemagne sous les Hohenstausen, jetons encore un regard sur son état littéraire ; nous n'aurons pas à nous en repentir.

## SECTION II.

## Etat littéraire dans le troizième siècle.

Après le Nord de l'Europe où fleurirent les Scaldes, l'Allemagne, la France et un peu plus tard les îles Britanniques, présentent le phénomène singulier d'une littérature nationale parvenue dans le moyen âge à un degré de perfection remarquable, sans aucune influence de la part de la littérature classique de l'antiquité; littérature éclipsée ensuite et remplacée par les ténèbres de la barbarie, pour ne revivre qu'après un intervalle de plusieurs siècles, et sous des formes entièrement nouvelles.

Les Allemands ont eu une poésie nationale avant toutes les autres nations modernes, ou au moins en même temps que les Français. On peut disputer sur la priorité, parce que si quelques-uns des plus anciens morceaux qui nous restent des Minnesinger ou poètes érotiques souabes, sont évidemment imités des troubadours de la langue d'oc ou des trouvères de la langue d'oil, ces morceaux trahissent une facilité qui indique qu'ils n'étaient pas les premiers essais produits dans la langue employée par les auteurs, et qu'à côté de ces morceaux il y en a d'autres qui portent le cachet de l'originalité.

Au surplus, des critiques allemands jaloux, avec raison, de revendiquer pour leur nation l'honneur de la priorité, observent 1.° qu'il ne règne aucune analogie entre les mots de Singer et de Meister, par

lesquels on désignait en Allemagne les poètes souabes, et celui de troubadours qu'on aurait probablement exprimé en allemand par Finder ou Erfinder, si, avant de les connaître, on n'avait eu des poètes; de même le terme de maître a, dans les poésies provençales et les allemandes, deux seus différens. En Provence il veut dire philosophe ou écrivain, ou bien il dénote en général l'homme qui sait une chose ; tandis que le Meister des Allemands distingue le poète de cour, du chantre ordinaire.

- 2. Quoique l'on connût en Allemagne les jongleurs, ménétriers, chanteurs, etc., on n'y remarque rien de ce rapport d'association inégale qui avait lieu entre les troubadours et leurs serviteurs à gages, les jongleurs. La raison de cette dissérence se trouve probablement dans la différence des classes d'individus qui cultivaient la poésie. En Provence c'étaient les princes et les nobles de tout rang; en Allemagne les princes et la grande noblesse étaient les protecteurs de la poésie, mais ils en abandonnaient l'exercice à la noblesse inférieure et à la haute classe de la bourgeoisie. Aussi lorsque la cour et la noblesse qui avaient fait fleurir la poésie en Provence, quittèrent ce pays, les chants des troubadours cessèrent; et quand, par une raison semblable, la poésie érotique des Allemands perdit'ses Mécènes, elle se réfugia dans les boutiques des marchands et les ateliers des artisans.
- <sup>1</sup> Mattre, docteur, savant, capitaine, médecin, bourreau. Mattrise, art, industrie, habileté, adresse, science, subtilité, maîtrise, enseignement, domination, puissance, autorité, commandement, seigneurie. Roqueroar.

3.º Les noms des genres des deux poésies la provencale et l'allemande n'ont aucune analogie; Sang et Reihen ne ressemblent pas à canzone et ronda; les Allemands connaissaient les sirventes, mais ils n'ont pas de nom pour ce genre.

4.º Plusieurs espèces manquent en allemand, quant à la forme, comme le tenson et l'envoi, quoique les choses mêmes se retrouvent.

5.º Les premiers principes métriques, la manière de traiter la rime, la construction du vers, celle des strophes, diffèrent essentiellement dans les deux poésies et indiquent de l'originalité.

Ges critiques remarquent entre les poètes érotiques des deux littératures, deux différences par lesquelles ils ne prétendent pourtant pas vouloir prouver une priorité, parce que cette différence tient à d'autres causes, au caractère des deux nations. C'est que les discussions subtiles sur la nature de l'amour, cette anatomie d'un sentiment si fréquente chez les troubadours, sont extrêmement rares chez les Érotiques souabes; et que les Provencaux et les Allemands traitent bien différemment le beau sexe. Les Allemands sont intarissables dans l'éloge des femmes, non d'une amante à laquelle ils veulent plaire, mais du sexe entier, auquel ne manque pas une vertu, pas une qualité aimable; tandis que les troubadours adressent leurs complimens à un seul objet, à la dame de leur pensée, à la souveraine qui les a enchaînés par mille liens, et lui sacrifient tout le reste du sexe où ils ne trouvent absolument rien de comparable à celle qui est maîtresse de leur cœur.

Nous avons eu occasion de parler des différens dialectes de la langue teutonique. Jusqu'au douzième

siècle le dialecte des Francs, que quelques auteurs ont nommé la langue francisque, étant celui de la nation dominante, fut aussi celui dont on se servait pour écrire. C'est dans ce dialecte que sont écrits le Psautier franc de Notker Labeo, abbé de S. Gall au commencement du onzième siècle; et l'ode en l'honneur de S. Annon, archevêque de Cologne par un inconnu de la fin du même siècle : ce dialecte était la langue de la cour, car pendant les cent treize ans qui s'écoulèrent entre l'extinction de la dynastie Carlovingienne et l'avénement de la maison Salique, qui était de la nation des Francs, la langue n'avait pas souffert degrandes altérations. Mais pendant les cent dix-huit ans (1136-1254) que régna la maison de Hohenstaufen, le dialecte souabe ou allemanique prit le dessus sur

L'Allemanie, c'est-à-dire la Souabe avec l'Alsace et la partie de la Suisse qui n'appartenait pas au royaume d'Arles, devint, sous le règne des Hohenstausen, le soyer d'une nouvelle lumière dont les rayons s'étendirent sur les parties de l'Allemagne qui, par leur situation et le degré de tranquillité qui y régnait, étaient susceptibles de les recevoir. C'étaient les contrées du Haut-Rhin, le Brabant, la Franconie, la Thuringe et la Misnie. Le dialecte allemanique parut alors dans une pureté, dans une naïveté, avec une

tous les autres dialectes de la Haute et de la Basse-Allemagne, parce qu'il fut celui d'une cour polie

comme on n'en avait pas encore vu.

harmonie et une énergie qui prouvent qu'il avait été cultivé long-temps auparavant, quoique l'histoire ne nous fournisse pas de document qui montre les progrès successifs de ce perfectionnement.

La chevalerie trouva en Allemagne le même accueil qu'elle éprouva dans les autres pays, et y excita le même enthousiasme. Les Allemands prirent part avec le zèle le plus ardent aux croisades en Terre-sainte, qui les mirent en contact, non-seulement avec les Arabes, les Turcs et les Grecs, qu'ils allaient chercher au loin, mais aussi avec leurs voisins les Italiens, les Anglais et les Français dont ils n'étaient séparés que par quelques montagnes saciles à franchir ou par un canal fort étroit. Les empereurs Frédéric I. et Frédéric II prirent un vif intérêt à l'érudition qu'ils trouvèrent chez ces nations, et encouragèrent par leur exemple les Allemands à se livrer aux études; plusieurs prirent goût à la littérature des Romains; d'autres allèrent aux sources de sciences qui venaient d'être ouvertes à Padoue, à Paris, à Salamanque; ceux qui manquaient des moyens nécessaires pour cela, voulaient au moins lire les poésies des Provençaux et des Français. Le cercle des idées s'agrandit ainsi; et l'imagination trouva un nouveau fond à cultiver.

Cette révolution dans les esprits fut plus sensible en Souabe que dans aucune autre province d'Allemagne. La cour des Hohenstausen se piquait de montrer la même pompe que celles de Provence et de la France septentrionale, d'offrir aux chevaliers les mêmes occasions de se distinguer dans les tournois, de briller par la poésie. Ainsi le dialecte souabe se polit de plus en plus; il gagna en richesse, en souplesse, en harmonie; élevé au rang d'une langue poétique, il influa sur les autres dialectes allemands, et en emprunta à son tour quelques caractères; échange avantageux à tous. Ainsi la littérature allemande eut son siècle des Hohenstausen.

Ce fut dans le dernier tiers du douzième siècle que de 130 a la poésie chevaleresque des Allemands commença à de la po devenir célèbre; elle fleurit environ cent trente ans. Pendant cette époque la plupart des princes et grands Prince ont proté seigneurs d'Allemagne s'intéressaient vivement à la lallemand poésie, soit en la cultivant eux-mêmes, soit en encou-siècle. rageant ceux qui s'y livraient. L'empereur Henri IV, le roi Conrad le Jeune (Conradin), Wenceslas, roi de Bohème, et son oncle, le margrave Otton de Brandebourg, Jean, duc de Breslau, Henri l'Illustre, margrave de Misnie, sont particulièrement nommés parmi les poètes d'un haut rang. Les princes arrangeaient des luttes solennelles de poésie; rien n'est plus fameux sous ce rapport que le tournois ou combat poétique, qui, sous la présidence de Hermann, landgrave de Thuringe, et de son épouse, Sophie de Bavière, eut lieu en 1207 au château de Wartbourg entre six des plus illustres chanteurs d'amour, ou poètes érotiques, Walter von der Vogelweide, Henri d'Osterdingen, Biterolf le Ministériel (Hofdiener), Wolfram d'Eschilbach et Henri le vertueux Écrivain. Wolfram mérita la palme, mais Nicolas Klingsor, célèbre poète, astrologue et magicien, que le landgrave avait fait venir pour prononcer entre les rivaux, adjugea le prix à Henri d'Ofterdingen, un des auteurs du Livre des Héros dont il sera question. L'histoire de Klingsor est mélée de fables. Ce sage à qui les esprits étaient soumis et qui gouvernait les cœurs des mortels par la beauté de sa figure et le charme de sa voix et de sa poésie, vivait comblé d'honneurs à la cour d'André II, roi d'Hongrie. Ofterdingen qui fut envoyé pour le chercher, passa par Vienne où Léopold VI le Glorieux, dont à Warthourg même il avait chanté le mérite comme supérieur à celui du landgrave, lui donna des lettres de recommandation pour Klingsor. Ofterdingen trouva celui-ci en Transilvanie. Le sage promit de le suivre en Thuringe; mais il tarda sous divers prétextes de se mettre en route. Il ne restait plus que vingt-quatre heures jusqu'au terme que le landgrave Hermann avait sixé pour le retour de Henri d'Osterdingen qui se désespérait, lorsque le magicien lui présenta une boisson qui le sit tomber dans un prosond sommeil. Le lendemain matin en s'éveillant il se trouva avec Klingsor à Eisenach, où en présence de beaucoup de personnes il eut une extase, et fit une prophétic célèbre dans la légende et dans les traditions populaires. Revenu à lui il annonça que dans ce même moment Gertrude de Méranie donnait au roi d'Hongrie une princesse que les astres destinaient à être l'épouse du futur landgravo de Thuringe et qui remplirait le monde du bruit de sa beauté et de sa sainteté. La prédiction se vérifia. L'enfant né en 1207 à la cour

SECT. II. ÉTAT LITTÉRAIRE, 13.° SIÈCLE. 335

d'Hongrie fut cette même Ste. Élisabeth ' qui en 1221 épousa Louis VI, landgrave de Thuringe.

Pour établir en peu de mots le caractère de toutes de la poé le poésies que produisit cette époque, nous dirons du douzie de la Commania ou transportées et treisiène. que, nées sur le sol de la Germanie ou transportées siècle. dans ce pays de la Provence et de la Champagne, sans que dans aucun de ces pays on connût la littérature antique, elles offrent toute la force et la richesse d'imagination, toute la chaleur et la délicatesse du sentiment qu'admirent les amateurs de la poésie romantique; mais, en revanche, la clarté et la justesse des idées, la pureté du goût qui sait éviter aussi bien l'exagération que la bassesse, cette observation des règles que l'étude des lois de la nature nous enseigne, enfin tout ce qui constitue la poésie classique, leur manque absolument. Au lieu de marcher sur une route battue et alignée, ombragée par des arbres magnifiques, rafratchie à certaines distances par des sources d'une eau limpide, garantie contre les submersions par des canaux et des ponts artistement construits, et entrecoupée de bosquets délicieux où le voyageur peut se reposer pour atteindre, sans trop de fatigue, le but de sa course, le château brillant de toutes les beautés de l'architecture, de toutes les richesses d'un luxe éclairé qui s'aperçoit dans le lointain; le poète romantique présère s'élancer dans les broussailles, traverser des landes stériles, se frayer un sentier par les cailloux et les marais, ou franchir à la nage un ruisseau qui s'oppose à son voyage; il se fatigue,

Voyez p. 229 de ce vol.

non dans l'espoir de parvenir à un but qui est devant ses yeux, mais pour rechercher à droite et à gauche ces sites enchanteurs que la nature a placés quelquefois au milieu des lieux les plus sauvages, et ces contrées solitaires où l'imagination peut prendre son vol et un sentiment vague s'emparer de l'âme du voyageur, jusqu'à lui faire oublier entièrement le but du voyage.

On peut établir trois genres de poésie dans lesquels les poètes du siècle des Hohenstaufen se sont exercés : poésie lyrique, poésie épique, y compris tous les poèmes historiques, et poésie didactique, dans laquelle nous comprendrons la satire et l'apologue. Nous allons nommer quelques-uns des plus fameux poètes dans les trois genres; notre choix sera sévère, puisque le douzième et le treizième siècle ont fourni, dans la seule poésie lyrique, deux cents écrivains qui jouissent d'une certaine réputation.

Poètes lyriques 4.º Toutes ces poésies lyriques s'occupent de l'amour; aussi portent-elles en général le nom de Minnelieder, chansons d'amour; elles ne sortent jamais du cercle étroit que leur siècle, leur religion et la chevalerie avaient tracé à l'imagination des auteurs. Pauvres d'idées, les minnesinger expriment, par une foule de mots et avec une prolixité fatigante, le sentiment d'admiration pour tout le sexe dont ils sont pleins, s'efforçant de vaincre l'ennui de leur uniformité par des descriptions des phénomènes de la nature, du lever et du coucher du soleil, de l'apparition de la lune, du retour du printemps, du chant des oiseaux, etc.

Les deux plus anciens poètes érotiques du siècle des Hohenstausen, qui soient connus, Henri de Veldeck et Wolfram d'Eschenbach, ou d'Eschilbach, appartiennent aussi aux meilleurs que ce siècle ait produits; néanmoins comme ils occupent une place plus éminente encore dans la poésie épique, nous en parlerons plus tard.

Celui peut-être qui mérite la palme parmi les minnesinger est Walther von der Vogelweide, d'une famille noble de la Thurgovie, vrai génie poétique qui aurait été digne de vivre dans un meilleur siècle et de puiser à des sources plus pures. Il est plus riche en idées que la plupart de ses rivaux: sa diction est élégante, tour à tour sublime et tendre. Il est riche en descriptions. Les femmes, la religion et la patrie sont les objets de ses chants.

Maître Godefroi de Strasbourg fut un des poètes lyriques les plus parfaits de ce temps: la clarté des idées et la beauté de la versification le distinguent avantageusement de ses/contemporains.

Ulric de Lichtenstein, d'une famille dont les membres ont brillé dans la carrière militaire aussi bien que dans celle de la diplomatie, et qui appartient aujourd'hui aux maisons souveraines, est remarquable par la gaîté franche que ses poésies respirent, quoiqu'elle n'ait guère été dans le caractère de sa nation, et moins encore au douzième et au treizième siècle. Peu d'ouvrages de minnesinger sont classiques comme ceux d'Ulric de Lichtenstein. Son Frauen-Puech und der Itwitz (du Service des dames et le Reproche) est

un poème moral. Ulric ne fut pas seulement un excellent poète; il se montra aussi preux chevalier. Nous allons raconter, d'après le Frauen-Puech, une partie de ses aventures; ce petit tableau pourra servir à faire connaître les mœurs du temps.

Ulric était d'une taille élancée, son œil était brillant et sa tête aurait été belle si sa bouche ne l'avait pas défigurée. (Il avait, à ce qu'il paraît, un bec de lièvre.) Voyant que cette difformité déplaisait à sa mie qui était une dame de haut parage, il alla à Grætz et se soumit à une opération douloureuse. Un voyage que fit la dame de ses pensées, et où il l'escorta avec beaucoup de chevaliers, lui aurait fourni une occasion de lui déclarer son amour; mais il n'en eut pas le courage. Dans le moment où il lui donna la main pour descendre de sa haquenée, elle lui coupa, sans que les autres s'en apercussent, une boucle de ses cheveux en lui disant que c'était pour le punir de sa timidité.

Dans un tournois donné à Brixen, son adversaire lui cassa un doigt. Quand on rapporta à sa dame que, pour l'amour d'elle, il avait perdu un doigt, elle en rit comme d'un mensonge. Ulric qui en était piqué, força son ami Ulric de Hasendorf de lui couper le doigt malade, qu'il fit enchâsser d'or, pour le placer entre les feuilles d'un volume de ses poésies relié en velours céladon. Il passa ensuite l'hiver dans la plus grande retraite à Venise et se fit faire des habits de femme, blancs, brodés d'or, d'argent et de perles, et des habits blancs pour les personnes de sa suite, ainsi

que des harnois et des selles de la même couleur pour les chevaux. Travesti ainsi en Vénus, le visage voilé, il fit une course aventureuse à travers la Lombardie et l'Autriche, précédé d'un manifeste par lequel la déesse annonçait qu'elle venait enseigner aux chevaliers à aimer d'un vrai amour et à mériter le retour de leurs mies; qu'elle donnerait à celui qui la vaincrait un doigt en or ayant la propriété d'embellir la dame à laquelle il était envoyé, et à la rendre constante en amour. Sa course sera de vingt-neuf jours et se terminera sur la Téya en Bohème. Pendant tout ce temps personne ne verra son visage ni ses mains, ni n'entendra sa voix. Tout chevalier averti de son arrivée qui ne se présentera pas pour rompre une lance, est mis au ban de l'amour et des femmes.

La fausse déesse fut reçue partout avec beaucoup d'honneurs et de grandes démonstrations de joie; partout il y eut des joutes et des combats, surtout à Vienne où toute la population accourut pour la voir, et où toutes les fenêtres des rues qu'elle traversa étaient garnies de dames brillantes. Mais, hélas! parvenu à Felsberg, le chevalier Ulric courut le plus grand danger de manquer à la fidélité qu'il devait à sa dame: il y échappa, mais il renvoya toute sa suite, entra dans un bois, déposa ses habits de femme et toutes les choses précieuses qu'il avait sur lui, et les laissa là pour le plaisir de ceux qui les trouveraient. Redevenu homme, il alla à Vienne où il reçut un message qui le fit tomber dans un désespoir ressemblant à la frénésie. Sa dame à qui l'on avait rapporté

qu'il était infidèle, lui renvoya le gage de l'amour et renonça à jamais à son service. Ulric lui adressa des vers pour sa justification, et alla se consoler, pendant dix jours, à Frauenbourg près de Murau auprès de son épouse quil aimait tendrement.

Réconciliée par ses vers, la dame de ses pensées le fit appeler auprès d'elle. Il fit soixante lieues à cheval en trente six heures. Pour ne pas compromettre sa dame, il alla mendier devant ses fenêtres, travesti en lépreux. Il fut reconnu et obtint un rendezvous pour le soir. On le tira par une corde dans l'appartement de la princesse où il fut reçu par sa nièce, confidente de leurs amours qui le revêtit d'un habit de soie, brochée en or. La princesse portant une petite chemise, et par dessus un corset d'écarlate garni d'hermine, une robe verte, et un beau tablier, était assise sur un lit composé d'un matelas de velours, couvert d'un drap fin et de deux coussins que l'auteur appelle wuniglich; le ciel du lit était fait de beaux tapis. Au pied de la couchette il y avait deux cierges sur des candélabres; la chambre était éclairée par plus de cent lumières, accrochées au mur. Mais ce qui troubla la satisfaction du chevalier amoureux, c'est qu'il y avait autour du lit huit dames belles et aimables, et richement vêtues. Sa nièce le consola en assurant qu'un jour sa mie l'aimerait d'un vrai amour.

On descendit le chevalier par la corde; mais il fit une chute dont le bruit éveilla le gardien du château. Ulric descendit précipitamment un chemin escarpé et allait se jeter dans l'eau, lorsque son serviteur lui apporta les excuses de sa dame que la présence d'une de ses compagnes avait gênée, et, pour le consoler, le coussin sur lequel avait reposé sa joue, avec une invitation de revenir le vingtième jour, parce qu'alors la méchante femme n'y serait plus.

Gependant la dame lui devint infidèle, et il épancha sa douleur dans les vers suivans que nous plaçons ici, en allemand plus moderne, pour donner un exemple de son stile:

Ihr edlen Frauen, ihr viel reinen, minniglichen Weib, Ich klage euch allen über meiner hehren Frauen Leib. Die hat mich so beraubet der Freuden in meinen Tagen, Dass ich von ihren Schulden muss immer mehre klagen, Mord und Raub, die beiden klag ich von der Frauen mein: Es ist ein Mord und ist ein Raub, was möcht es anders seyn? Dass sie mich ohne Widersagen hohen Muthes hat versehrt, Und dabey dem Herzen mein alle Freude verwehrt.

Ulric de Lichtenstein se consola de cette disgrâce en choisissant une autre mattresse. Il fit une seconde tournée chevaleresque, comme roi Artur, pour rétablir l'ordre de la table ronde. A un âge plus avancé il suivit le roi Ottocar (en 1265) dans son expédition contre les Prussiens. Calomnié auprès de ce prince, il fut mis en prison et acheta sa liberté par la cession de Murau et des châteaux de Frauenbourg et Lichtenstein. Il mourut avant la chute d'Ottocar.

Après cette digression, retournons aux minnesinger. Maître Conrad de Würzbourg, de la fin du treizième siècle, marque le point le plus élevé où la poésie érotique des Allemands parvint, et en même temps celui de sa décadence. Son principal mérite, comme poète lyrique, est d'avoir arrêté par le goût qui lui était propre, et par un travail très-soigné, la chute de la poésie qui, commencée à la fin des croisades avec la décadence de la chevalerie et avec les malheurs de la maison de Hohenstaufen, fut accélérée par l'indifférence de Rodolphe de Habsbourg pour les Muses. Nous parlerons encore de Conrad comme poète épique.

Après lui, on trouve encore, parmi les poètes érotiques, des noms de grandes familles, comme un Conrad Schenk (Échanson) de Landeck, Otton, margrave de Brandenbourg, surnommé de la Flèche, un comte Frédéric de Linange et d'autres; néanmoins ce qui caractérise la fin du treizième siècle, c'est que, quittant la société des princes et des chevaliers, les Muses consentirent à vivre dans l'intimité des familles bourgeoises, et à assister à leurs fêtes.

A la classe de ces poètes des cabarets appartenaient un pêcheur de la Stirie, connu sous le nom de Chancelier, et que quelques auteurs croient avoir été une même personne avec Hénri de Klingenberg, chancelier de Rodolphe de Habsbourg; le juif Süsskind; un certain Mærner, Meissner l'ancien et Meissner le jeune, un certain Steinmar; un maître d'école d'Esslingen; maître Regenbogen, maréchal ferrant à Mayence et rimeur pitoyable. Parmi ces poètes des classes inférieures se distinguait Hans Hadlaub de Zürich, qui fréquentait la meilleure société, et dont les vers seraient dignes de la bonne époque de la poé-

Ces poètes roturiers par leur naissance ou par leur manière igneble, sont distingués des minnesinger, par la dénomination d'anciens ou de premiers Meistersænger, c'est-à-dire, mattres en chants; mais les véritables meistersænger sont du quatorzième siècle. On appelle ainsi certaines corporations qui, à l'instar des jurandes ou corps de métier, se formèrent dans plusieurs villes d'Allemagne, pour cultiver le chant et la poésie. Nous comparons ces associations à des jurandes, parce qu'elles étaient composées, pour le plus grand nombre, de gens de métier, tels que cordonniers, maréchaux et tisserands; qu'elles avaient des statuts, renfermant les lois de la société, et une tablature, c'est-à-dire une théorie du chant et de la poésie, réduite à des règles mécaniques; néanmoins c'était moins des jurandes que des académies de chant, parce qu'elles n'étaient pas composées des trois grades de maîtres, compagnons et apprentis, mais que tous ses membres s'intitulaient modestement amateurs du chant des mattres allemands / Liebhaber des deutschen Meistergesangs). Quiconque avait composé et chanté. d'après les indications de la tablature, une chanson quelconque, était appelé mattre, non dans le sens que ce mot avait dans les corps de métiers, mais de la même manière qu'on appelait maître tout individu qui dans un art quelconque avait produit un ouvrage régulier.

L'institution des maîtres-chanteurs allemands est unique dans l'histoire. Elle devint florissante à mesure que l'opulence des villes augmenta. La probité sans tache, première qualité qu'on exigeait dans un meistersænger, donna une grande considération à cette institution, et l'empereur Charles IV lui accorda des armes pareilles à celles des chevaliers. La poésie n'a rien gagné par ces académiciens; mais la France et l'Italie qui n'en avaient pas, ne possédaient probablement pas dans le quatorzième et le quinzième siècle des cordonniers, des tailleurs, des maréchaux et des tisserands de mœurs plus douces et plus hommes de bien.

Nous ne pouvons quitter les poètes érotiques sans parler de Rudiger de Manasse, chevalier, sénateur de Zürich, qui au commencement du quatorzième siècle a recueilli les poésies des minnesinger et celles des premiers meistersænger. Sans cette collection qui est un précieux monument de l'histoire littéraire allomande, nous ne connaîtrions presque rien des poètes érotiques du temps des Hohenstausen.

Poètes piques.

2. La poésie épique, ou plutôt historique, ou mieux encore le roman de chevalerie en vers, est le second genre dans lequel les Allemands du siècle des Hohenstausen se sont distingués. Ils traduisirent les romans et sabliaux des trouvères français, aussi bien que les lais des troubadours provençaux. Tous les romans qui ont pour objet la massenie du S. Gréal, les chevaliers de la table ronde, l'histoire sabuleuse d'Alexandre le Grand et de Charlemagne, sont empruntés du vançais ou du latin du Pseudo-Turpin. Le S. Gréal, not corrompu de saing réal ou sang royal, est le calice qui servit à Jésus-Christ pour l'institution de l'euche

ristie, et dans lequel Joseph d'Arimathée recueillit le sang du sauveur crucifié: ce vase miraculeux fut conservé, d'après la légende poétique, dans un temple construit au château mystérieux de Montsalvatsch (mont sauvage) où un ordre mystique de chevaliers, appelé massenie, le garde. Dans aucun ouvrage l'esprit romantique ne se prononce mieux que dans les romans monstrueux, destitués de toute vraisemblance, mais pleins d'imagination et chauds de dévotion, qui s'occupent du saint gréal.

Quelques exemples paraissent prouver que les poètes allemands du siècle des Hohenstausen imitaient aussi quelquesois des ouvrages latins. Au moins existe-t-il une traduction des Métamorphoses d'Ovide, par Albert de Halberstadt, ministériel de Hermann, landgrave de Thuringe. Henri de Veldeck de la Basse-Allemagne, que nous avons nommé comme un des premiers minnesinger, tant dans l'ordre des temps que pour le mérite, acheva en 1183 sou poème de l'Énéide; mais c'est moins une traduction qu'une imitation du poème de Virgile, riche en morceaux originaux ou peut-être empruntés d'une imitation française de Chrétien de Troyes; elle était écrite dans un langage rude, mais étincelante de beautés.

Le plus célèbre de ces poètes épiques est Wolfram d'Eschenbach, ou d'Eschilbach, château du Nordgau ou de la province qui, dans le quatorzième siècle, sut nommée Haut-Palatinat. Ce poète a composé le Percival et le Titurel, deux poèmes de chevalorie que l'auteur lui-même dit imités du provençal de Kyot,

c'est-à-dire de Guyot de Provence, mais dont le sond a été emprunté par le provençal Guyot au saint gréal de Chrétien de Troyes. Wolfram n'est pourtant pas un traducteur ordinaire: il a mis dans les deux poèmes beaucoup d'originalité, et l'on peut regarder le Titurel comme ce qu'il y a de plus exalté en enthousiasme religieux. Que ne serait pas devenu un pareil talent s'il avait connu d'autres modèles! Wolfram est l'auteur du Marquis de Narbonne, ou de la seconde partie d'un cycle poétique, consacré aux paladins de Charlomagne, et dont la première partie est le S. Guillaume d'Oranse par *Ulric de Türkheim*, et la troisième, Rennewart le Fort, dont l'auteur n'est pas connu.

Un autre imitateur de Chrétien de Troyes sut le chevalier Hartmann d'Ouwe (d'Aue), probablement Souabe, qui s'était croisé avec Frédéric Barberousse. Parmi ses nombreuses compositions les deux plus sameuses sont Iwaïn ou le Chevalier du Lion, et Éreck, fils du roi Lag, et la belle Énite, l'une et l'autre d'après le français.

Tous les romans de chevalerie des poètes souabes ne sont pas imités du provençal ou plutôt du français. Il existe plusieurs poèmes épiques absolument nationaux et qui n'ont de modèles dans aucune langue étrangère. C'est la partie la plus originale, et, ce que

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nous lisons quelque part ces mots: « Un grand poète allemand de nos jours, un sage, a eu raison de dire que l'auteur du Titurel et du Parcival a été le plus grand poète qui soit né sur le sol de l'Allemagne. » Ce poète, ce sage n'est pas nommé; mais il ne peut être question que de M. DE GOETRE.

les patriotes allemands regardent avec raison comme un vrai triomphe, la partie la plus accomplie de la littérature souabe. La fable de ces poèmes se compose de traditions qui remontent à l'époque de l'empire des Francs; de notices confuses restées dans la bouche du peuple sur Etzel (Attila), roi des Huns, et sur le royaume des Lombards détruit par Charlemagne; enfin d'anciennes traditions originaires du pays des Saxons, et portées dans le pays des Francs et des Allemands à l'occasion des guerres de Charlemagne; le tout mêlé de quelques idées peu claires sur l'empire de Byzance et sur la Terre-sainte, et formant le chaos le plus bizarre. Cette confusion est cause que, quoique ces poèmes constituent une espèce de cycle, cependant il n'y règne pas de conformité de fable ni de mœurs.

Le plus ancien de ces poèmes épiques est l'histoire de roi Rothaire, mélange de traditions lombardes et de faits ou fables de l'histoire de l'empire de Constantinople et de l'Orient. Le stile de ce poème qu'on ne connaît pas en entier, est plus rude que celui des suivans.

Le plus célèbre ouvrage de cette époque, et le chef-des Nibélides d'œuvre de toute la littérature souabe, est le poème épique ou romantique des Nibélides ou Nibélungiens, race fabuleuse de héros septentrionaux, naturalisée parmi les Bourguignons ou Francs. La ruine de cette famille, causée par la fureur des passions et par l'amour de deux couples, est le sujet éminemment tragique du poème. Les deux couples sont, l'un Sigefroi

à la Corne, fils d'un roi des Huns ou Heuns, et Chriemhild; et l'autre, Gunnar ou Gonthier et Brunehild (Brunehaut). Sigefroi tombe victime de l'orgueil offensé de Brunehild et de l'avarice de son beaufrère, Haquin de Tronege, qui veut s'emparer du trésor (Hort) des Nibélides lequel, outre sa richesse, a encore le don de rendre fort, et agréable aux hommes, celui qui le possède. Même après sa mort, Sigefroi reste encore le héros du poème; car ce n'est que pour le venger que Chriemhild épouse Etzel; elle réussit à exterminer toute la race de ses ennemis. Le temps de la fable tombe entre les années 430 et 440; la scène est en partie dans les contrées du Rhin, en partie sur les confins de l'Autriche et de la Hongrie.

Le poème se compose de deux parties, et d'une troisième, intitulée la Complainte, qui est une espèce de supplément, très-différent des deux premières parties, tant par sa prolixité que par la versification. L'auteur, ou peut-être seulement le copiste de la troisième partie s'est nommé; c'est Conrad, sans autre désignation. Cette circonstance est cause qu'on a longtemps attribué le poème des Nibélides à Conrad de Würzbourg; mais la connaissance particulière des provinces d'Allemagne situées au Sud-Est de ce pays que l'auteur trahit, la prédilection qu'il montre pour la Hongrie, ainsi que sa haine pour la Bavière, sentiment qu'il partageait avec la maison alors régnante de Rabenberg-Autriche, enfin les allusions flatteuses pour cette maison que son poème renferme, ont fait ....nser que l'auteur était ou Klingsor d'Hongrie ou

Henri d'Offterdingen qui, tous les deux, assistèrent au tournois poétique de Wartbourg. L'ignorance où l'on est au sujet de l'auteur, provient probablement du peu de cas que faisaient les contemporains, d'un poème qui n'était ni assez chevaleresque ni assez irrégulier pour l'esprit du siècle. Du reste la fable des Nibélides se retrouve dans deux poèmes islandais, le Wilkinga-Saga et le Niflunga-Saga; mais ces deux ouvrages sont plutôt des imitations du poème allemand des Nibelungiens et d'un autre dont il va être question. Peut-être la fable des Nibelungiens est-elle beaucoup plus ancienne que l'époque où le poème la place. Elle remonte probablement à une époque qui se rapproche de la grande migration des peuples, et a été conservée par des traditions populaires. Il est naturel dans ce cas que, passant de bouche en bouche, elle ait éprouvé une foule d'altérations, et que la chronologie y ait été entièrement bouleversée, de manière que les héros d'époques différentes y paraissent tous contemporains.

Les caractères des héros du poème des Nibélides sont bien tracés et parfaitement soutenus; l'intérêt va en croissant; les passions sont sans cesse en action; les mœurs sont vraies; il y règne tour à tour une profondeur de sentimens et une énergie de volonté qui prouvent que l'auteur avait bien étudié le cœur humain. Il ne faut donc pas s'étonner de la sensation extraordinaire qu'un poème de ce mérite a produite, lorsqu'on l'a tiré, il y a une trentaine d'années, de la poussière des bibliothèques pour le publier. Ceux

qui ne peuvent s'élever à l'enthousiasme des personnes qui n'ont pas balancé à la mettre à côté des plus beaux morceaux de l'antiquité classique, accorderont volontiers, s'ils veulent être justes, que le poème des Nibélides est bien supérieur à ce qu'aucune littérature moderne a produit avant le quatorzième et le quinzième siècle ou avant la renaissance des lettres.

La forme métrique du poème des Nibelungiens est celle de strophes iambiques et trochaïques de quatre vers, alternativement rimés, et coupés par une césure.

Le troisième poème épique, le Livre des héros, das Heldenbuch, est peut-être antérieur au poème des Nibelungiens; mais il lui est très-inférieur en mérite, ou le paraît au moins dans la forme moderne qu'on lui a donnée au quatorzième ou quinzième siècle. Il raconte les aventures extraordinaires d'une foule de rois qui sont des créatures de l'imagination de l'auteur, tel que Otnit, roi des Lombards; Gibich, roi de Worms; Dietrich de Berne, c'est-à-dire Théodoric de Vérone; le roi Laurin et d'autres rois célèbres que l'histoire ne connaît pas. On regarde Wolfram d'Eschenbach et Henrid'Offterdingen comme les auteurs de ce poème.

La littérature souabe est riche en poèmes historiques ou en histoires versifiées, telles que le duc Ernest par Henri de Veldeg, Frédéric le Souabe, Henri le Lion, Rainfroi de Brunswick, le duc Frédéric d'Autriche, le landgrave Louis de Thuringe, Guillaume d'Autriche, par Jean de Würzbourg. Elle possède des fabliaux, les contes en vers, des satires, etc.

3. Les poèmes didactiques sont moins nombreux Poètes didactiques dans cette littérature que les deux premiers genres. On a un Tyrol d'Écosse et son fils Friedeband, poème allégorique moral; l'Empereur au bain, l'Épouse fidèle ( die getrew Kone ), et l'apologue du Chat (von dem Kater ) par Hérant de Wildonie, l'ami particulier d'Ulric de Lichtenstein; le Winsbeck et sa femme, ou conseils à un fils et à une fille; l'Hôte welche, c'està-dire italien, par Thomassin de Zirklern du Frioul, la Modestie de Maître Freidank, si toutefois ce n'est pas un pseudonyme. Boner a versifié sous le titre : le Bijou, une suite d'apologues ésopiques, d'après Avien et d'autres fabulistes latins. Il existe un ouvrage satirique remarquable qui porte la date fixe de 1300. Il est de Hugues de Trymberg, instituteur à l'école de Thürstadt près de Bamberg, possesseur d'une bibliothèque de deux cents volumes, qui, se trouvant à la fin d'une carrière pénible parcourue pendant quarante années, a déposé dans un ouvrage de sa composition le trésor de philosophie pratique qu'il avait recueilli dans les livres et par sa propre expérience. Il donna à cette compilation, on ne sait pas pourquoi, le titre de Coureur, der Renner. C'est une suite de descriptions satiriques, d'apophthegmes, d'apologues, de facéties, réunies sans ordre, sans plan, et sans offrir d'ensemble; mais le caractère d'originalité que portent tous ces morceaux, la satire et la force comique qui y dominent, et l'éloquence naïve du bon maître d'école, donnent à son recueil un vif intérêt. Dans

<sup>4</sup> Voyez p. 337 de ce vol.

son chapitre de la variété des langues, Hugues de Trymberg caractérise les dialectes allemands de son temps : nous plaçons ici ce morceau qui a un certain intérêt historique <sup>1</sup>.

Die Schwaben ihr wörter spalten, Die Franken ein theyl sie falten. Die Beyern sie zuzerren, Die Döringen sie aufsperren. Die Sachssen sie underzücken. Die Reinländer sie underdrücken. Die Wederauwer sie würgen, Die Meissner sie wol auschurgen. Egerlandt die worter schwencken, Steverlandt sie bass lenken. Osterlandt sie schrenken. Kernthen ein theil sie sencken. Böhem, Ungern, Polen, Lamparten, Die hauwen nit mit Teutscher barten. Frankreich, Wahlen und Engelandt, Norwegen, Ybernia sind unbekandt An ihren sprachen teutschen leuten, Nicmandt kann euch wol gedeuten Kriegisch, judisch, heydenisch, Syrisch, windisch, kaldeisch. Wer das misschet in teutsch gedichte Sein meisterschafft wird gar zu nichte. Die landtsprachen davor genant, In teutschen landten sind bekandt. Wer aus denen was gutes nimet, Das wol in seinem dichte zimet, Mich dunkt der habe nit missethan, Thut ers mit kunste, und nit durch wahn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est impossible de traduire ce morceau dans une autre langue.

## SECT. II. ÉTAT LITTÉRAIRE, 43.º SIÈCLE. 353

La poésie dramatique ferait un quatrième genre de la littérature allemande si nous avions quelque autre morceau que le Gombat poétique de Wartbourg, qui, tel que nous le possédons, renferme trop peu d'action pour être nommé un drame. C'est une lutte d'improvisateurs plutôt qu'un dialogue, et un des restes les moins estimables de la poésie du siècle des Hohenstaufen. La lutte a lieu dans la première partie entre Henri d'Offterdingen, Walther von der Vogelweide, l'Ecrivain, Biterolf, Reimer von Zweter' et Wolfram von Eschenbach; dans la seconde entre Klingsor, Offterdingen et Eschenbach. Le récit qui lie les différens morceaux est probablement du dernier. La scène se passe en 1207.

<sup>1</sup> Celui-ci a eté omis p. 333.

### CHAPITRE XII.

Changemens que l'organisation de l'Église occidentale a éprouvés dans les douzième et treizième siècles.

#### SECTION I."

Etat de l'Eglise aux douzième et treizième siècles.

Immunité du clergé des charges publiques.

Dans les siècles dont l'histoire nous occupe, on ne connaissait pas la théorie de cette science qui, de nos jours, est mise au premier rang de toutes, comme la plus nécessaire à ceux qui veulent gouverner, comme le rassinement de la politique, en un mot de la science des sinances. Les princes saisaient sace aux besoins de l'état, en temps de paix par le produit de leurs domaines et des droits régaliens, en temps de guerre par les prestations et les contributions auxquelles les vassaux étaient tenus envers leur seigneur direct. Ces charges étaient réglées par les conditions de l'inséodation ou par la coutume nationale; et aucun prince ne pouvait en dépasser la mesure. Dans des cas extraordinaires, lorsque l'état se trouvait menacé d'un

<sup>1</sup> Le mot de *finances* vient du latin *finis*, qui, dans le moyen âge, signifiait aussi bien payement que fin ou terme, de la même manière que τελος en grec, et Ziel en allemand réunissent ces deux significations. Le mot anglais *fine* a la même origine. Dans le moyen âge on appelait *finantia* l'art de se procurer de l'argent par toutes sortes de pratiques et d'opérations savantes.

danger ou que la gloire des monarques était intéressée à la réussite d'une grande entreprise, on avait recours à la loyauté et au patriotisme des vassaux pour les engager à suppléer par quelques efforts volontaires à ce qui manquait. Les besoins de l'état devenaient-ils trèspressans, le clergé venait quelquesois à son secours par des dons gratuits et des emprunts. Ainsi le clergé et la noblesse jouissaient d'une immunité de contributions parsaitement sondée en justice, puisque ces ordres s'acquittaient de leurs obligations envers l'état, soit en versant leur sang pour sa désense dans les guerres du suzerain, soit en lui fournissant le nombre de milices auquel chacun était tenu par le titre de son fief. Nous verrons, à une époque postérieure, le système militaire féodal remplacé par celui des tailles si riche en conséquences.

Néanmoins deux circonstances ou deux événemens des onzième et douzième siècles produisirent un changement qui engagea l'Église à mettre en avant le principe nouveau de son immunité des charges publiques.

Ces circonstances furent l'établissement des communes et les croisades. Comme le régime des communes ne pouvait se maintenir sans que tous les membres dont elles se composaient, se cotisassent pour les frais d'administration, et que les églises cathédrales et les palais épiscopaux, ainsi que plusieurs abbayes et autres couvens, se trouvaient renfermés dans l'enceinte des villes, et participaient à la sûreté et aux avantages que l'organisation municipale accordait, il était naturel que les chefs de la bourgeoisie exigeassent du clergé de contribuer aussi aux charges locales. Les ecclésiastiques ne devaient trouver dans cette prétention rien d'injuste, et il paraît que dans les premiers temps ils se soumirent à ce qu'on leur demandait; mais il était aussi très-naturel que les charges qu'on leur imposait, leur devinssent onéreuses, soit parce que, dans la répartition on ne suivait pas à l'égard du clergé les règles de l'équité, soit parce que les guerres continuelles que les villes se faisaient, surtout en Italie, exigeaient souvent des efforts extraordinaires sans tourner à l'avantage du clergé.

Pour exciter les rois d'Angleterre et de France à prendre part aux croisades, les papes obligèrent quelquesois le clergé de ces pays, à leur payer une décime de ses revenus. Dès que les souverains eurent découvert cette nouvelle source de richesse, ils s'empressèrent d'y puiser le plus souvent possible; d'abord avec et bientôt sans l'autorisation du chef de l'Eglise.

Le clergé éleva des plaintes contre la double vexation à laquelle il était en butte de la part des villes municipales et des rois. Le troisième concile du Latran de 1179 déclara qu'il n'appartenait à aucune autorité d'imposer arbitrairement le clergé et ses biens, et menaça de l'excommunication les autorités séculières qui agiraient contre ce décret. Le clergé ne sera tenu, dit le même décret, de contribuer aux charges publiques que lorsqu'il les aura jugées nécessaires ou utiles pour le bien public. Cette disposition fut renouvelée par le quatrième concile du Latran de 1215. Le quarante-sixième canon dit expressément

que les autorités laïques devaient regarder comme volontaire toute contribution de l'Église, qui ne refuserait jamais de partager les charges que le bien-être général exigerait. Toutes les fois, ajoute le canon, qu'on demandera une contribution à l'Église, les évêques feront bien de consulter le pape sur la nécessité de la payer, et de s'en rapporter à sa décision.

Quelque avantageux que ce réglement parût au clergé, il tourna à son préjudice, parce que les souverains trouvèrent beaucoup plus de facilité à obtenir des décimes du pape, qui n'y contribuait point, que des évêques qui devaient les payer. Bientôt les princes prirent l'habitude de les demander directement à la cour de Rome, sans les solliciter d'abord auprès des évêques, et le pape les accorda fort souvent sans consulter seulement les contribuables.

Le clergé songea à d'autres remèdes. Le concile de Narbonne de 1227 statua que ni les personnes ecclésiastiques ni leur patrimoine ne pouvaient être imposés, et le trop fameux concile de Toulouse de 1229 étendit cette immunité aux biens qu'un prêtre acquerrait par droit de succession, et décréta encore que tout ecclésiastique serait exempt de tout droit de péage pour sa personne et ses effets non destinés à entrer dans le commerce.

Quoique le clergé n'obtint pas l'immunité générale a laquelle il visait, on lui en accorda néanmoins en quelques pays une plus grande que celle que les deux conciles du Latran lui avaient attribuée; mais aussi ne tarda-t-on pas à ressentir les suites d'un privilége

si injuste. Pour y remédier, on imagina de restreindre par des lois la faculté du clergé d'acquérir des biens-fonds. Telle fut entre autres une loi publiée en Angleterre en 1279 et qui est connue sous le nom de Statut de mainmorte.

xiension de uridiction ésistique tifaires séères civiles

Le clergé fit des efforts infructueux pour faire reconnattre son exemption totale de la juridiction séculière en affaires criminelles. Il réussit mieux à étendre le ressort de la juridiction ecclésiastique en affaires civiles : le système féodal lui en fournit les moyens. Comme dans ce système la juridiction elle-même était féodale, il arriva que, pour cette classe d'hommes libres qui vivaient dans les villes ou à la campagne sans être attachés par le lien vassalitique à un seigneur, il n'existait pas de tribunal où ils pussent obtenir justice. Tous ces malheureux trouvaient aux cours ecclésiastiques ce qu'ils cherchaient vainement ailleurs. D'autres s'adressaient de préférence à ces cours, parce que la justice y était administrée avec plus d'impartialité et par des juges plus éclairés qu'aux tribunaux séculiers. Le clergé, de son côté, imagina toutes sortes de moyens pour augmenter le nombre de causes qui lui étaient réservées. Il eut soin de multiplier les sermens et de les faire employer dans toutes les transactions de la vie sociale; tels que contrats de vente. de prêt, d'hypothèque, et il établit en principe que tout procès relatif à une obligation contractée sous serment appartenait au for ecclésiastique. Il parvint insi à s'attribuer successivement la connaissance de o plupart des causes civiles. L'influence de clergé

sur l'administration de la justice fut bienfaisante pour l'humanité, parce que la procédure prit une marche réglée, et le droit la forme d'une science, et parce que le clergé parvint ainsi à faire tomber en désuétude les ordalies et les combats judiciaires.

Le clergé ne jouit pas long-temps de cet avantage; dès le treizième siècle la puissance séculière se réveilla de sa léthargie et lui enleva différentes branches de juridiction qu'il s'était appropriées.

L'abus que l'Église avait fait de l'excommunication Abus des excommunication excommunication et de l'interdiction fit tomber ces deux punitions dans des interdit le mépris; elles devinrent si fréquentes qu'il ne fut plus possible d'y attacher les privations et les autres inconvéniens qu'elles devaient entraîner. Souvent le nombre des excommuniés d'une province surpassait celui des autres habitans. Pour que l'exclusion de la communion des fidèles ne perdît pas entièrement sa force, Grégoire VII publia un décret par lequel la sévérité des anciennes lois fut modérée : ce décret ne devait, d'après le préambule, avoir qu'un effet temporaire; mais commo par la suite il fut recu dans le décret de Gratien, il devint permanent. Quant aux interdits, les souverains s'arrogèrent le droit de faire examiner par les cours royales la légitimité et la validité de ceux que l'Église prononçait. Ce fut ainsi que s'introduisirent en France, dans le treizième siècle, les appels comme d'abus dont il sera question ailleurs.

La corruption du clergé qui depuis quelques siècles du clergé qui depuis quelques siècles du clergé. avait fait de continuels progrès, parvint à son comble

dans le douzième. Si les plaintes des écrivains contemporains, de Gerold de Reichersperg 1 en Allemagne, de Jean de Salisbury en Angleterre, de S. Bernard en France, n'en faisaient foi, l'histoire nous fournirait assez de faits pour prouver cette assertion. Il suffira d'en rappeler deux. Nous aurons occasion de parler du malheureux différend qui s'éleva entre Henri II, roi d'Angleterre, et Thomas Becket. Un des reproches que le roi faisait au prélat, était son refus de livrer aux tribunaux un prêtre qui, après avoir violé la fille d'un gentilhomme, avait tué le père pour échapper à sa vengeance : par la procédure qui eut lieu à cette occasion on sut que dans l'espace de douze ans il avait été commis en Angleterre cent meurtres par des prêtres. En 1293 le pape Grégoire X reprocha à un évêque de Liège de vivre publiquement en concubinage avec une abbesse, d'entretenir dans un parc un sérail de religieuses et de s'être publiquement vanté d'avoir eu quatorze fils en moins d'une année 2.

Abus des exemptions.

La principale cause de cette corruption était sans doute l'impunité dont le clergé jouissait; car on ne regardera pas comme une vraie punition quelques pénitences qui lui étaient imposées pour ses excès, une légère captivité, la suspension, la translation dans un autre diocèse, ou tout au plus, la destitution et l'excommunication. Le mépris dans lequel le haut clergé tomba par son immoralité, relâcha le lien qui attachait

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Expositio in psalmum LXIV, s. lib. de corrupto ecclesia statu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concil. T. XI. P. 1., p. 930.

le clergé inférieur à ses évêques, et anéantit l'autorité de ceux ci sur leurs subordonnés, déjà fortement atteinte par l'usage qu'avait introduit la cour de Rome de soustraire des couvens, des congrégations entières, des fondations et des chapitres, et même des individus, à la juridiction des évêques diocésains.

Le mal de ces exemptions fut augmenté par la masse toujours croissante des prêtres acéphales; c'est ainsi qu'on nommait les chapelains et aumôniers que les princes, les grands propriétaires, et les chevaliers entretenaient à leurs cours et dans leurs châteaux, et qui, vivant dans une indépendance absolue, déshonoraient fréquemment leur ministère par leur conduite et par · l'espèce de services qu'ils rendaient à leurs patrons.

La corruption reçut un autre accroissement par Augmenta-tion démesu-l'augmentation démesurée du personnel du clergé. Je du nom-hre des ecclé-lieure des ecclé-L'avidité des évêques fut cause de la facilité avec la-siastiques. quelle ils accordaient les ordres sacrés à une foule de sujets indignes, depuis que s'était introduit l'abus de faire des prêtres sans titre, c'est-à-dire sans les attacher à un diocèse ou à une paroisse déterminée. Cet abus fut à son comble, lorsque les évêques établirent une différence entre clercs tonsurés et clercs ordonnés. c'est-à-dire qu'ils attribuèrent la prérogative cléricale à des individus, qui, sans avoir les qualités requises. pour entrer dans les ordres, se contentaient de se saire tonsurer. Alexandre III voulait mettre des bornes à l'abus des ordinations et diminuer le nombre des prêtres qui couraient le monde, offrant partout leurs services et demandant l'aumône, décréta en 1179

que tout évêque qui aurait ordonné un prêtre sans titre, serait tenu de l'entsetenir à ses frais jusqu'à ce qu'il fût pourvu d'un bénéfice. Les évêques éludèrent ce réglement par l'invention d'un nouveau titre qu'ils appelaient le titre du patrimoine. Supposant que le décret d'Alexandre III n'avait d'autre but que d'assurer la subsistance des clercs, ils considérèrent la possession de quelque fortune comme un titre aussi suffisant qu'un bénéfice. La vérification du patrimoine d'un récipiendaire devint une vaine formalité.

ifluence des sades sur ortune du gé.

Le zèle religieux qui anciennement avait porté les princes et le peuple à enrichir l'Eglise par des donations s'était refroidi depuis le dixième siècle; il s'éteignit presque entièrement à l'époque qui nous occupe, probablement parce que les fidèles étaient indignés de l'usage que le clergé faisait de son opulence. En revanche il s'ouvrit dans le onzième siècle une nouvelle source de richesses pour les églises; la manie des croisades qui s'était emparée de tous les esprits engagea beaucoup de seigneurs et de chevaliers à vendre ou engager leur patrimoine pour se procurer des armes et les subsistances nécessaires. Les Églises, presque seules, avaient les moyens de leur fournir de l'argent, et elles en profitèrent pour acquérir des comtés entiers, des domaines, des châteaux et jusqu'aux arpens qui faisaient le seul patrimoine du pauvre. Godefroi de Bouillon lui-même se vit dans la nécessité de vendre Bouillon à l'évêque de Liège, et Stenai à celui de Verdun.

La dîme aussi devint de plus en plus lucrative à

mesure qu'on put vaincre l'extrême répugnance que Extension donnée à la surtout les peuples nouvellement convertis au christia-dime. nisme montrèrent contre cet impôt, et à mesure que le clergé réussit à l'étendre sur toute espèce d'industrie. Un décret de Célestin ordonna de la lever sur le commerce et le butin acquis à la guerre; et des glossateurs subtils du droit ecclésiastique prouvèrent par analogio que les mendians et les courtisanes avaient également l'obligation de la payer. Elle se prenait du revenu brut, sans déduction des frais ni des charges publiques. On accorda aussi dans quelques pays au clergé le droit des prémices, qu'on fixa en Angleterre à la cinquantième partie du revenu, et en d'autres

pays au minimum de la soixantième et au maximum de

la quarantième partie.

Ces avantages furent, si non compensés, au moins Infécdation de la dime. fortement diminués par quelques inconvéniens dont le clergé, et surtout les évêques, eurent à souffrir dans l'administration et la jouissance de leurs biens. D'abord le système de morcellement d'après lequel les évêques furent obligés d'abandonner à chaque titulaire d'un office ecclésiastique, une portion de biens ou de droits qui dès-lors restait inhérente à l'office, devint général: nous comptons ces partages parmi les inconvéniens, parce qu'ils parurent tels aux évêques; mais il est probable que l'utilité qui en résulta sous le rapport de l'administration, compensa largement le désagrément que les évêques en ressentirent. Ce qui causa une perte sans compensation, ce fut l'usage qui prévalut en même temps, de récompenser les services

que les églises recevaient de la part des seigneurs et princes, par la collation de fiefs auxquels les services ainsi payés étaient souvent peu proportionnés. En se privant temporairement d'une partie de leurs domaines, les évêques n'avaient pas prévu que les fiefs deviendraient héréditaires, et qu'ainsi ces aliénations seraient perpétuelles.

Les églises continuèrent à souffrir des vexations de leurs avoyers, qui de protecteurs du clergé étaient devenus ses vrais tyrans. Les avoyers bâtirent sur les domaines des églises, des châteaux forts qui devinrent le centre d'où ils exerçaient leurs rapines. Quelques évêques ou couvens entrèrent en arrangement avec ces brigands, et rachetaient à prix d'argent les droits que leurs devanciers avaient accordés aux avoyers ou avoués.

Un autre inconvénient plus grave que les précédens était devenu général au commencement du dixième siècle, sans que l'histoire nous apprenne comment il avait pris naissance, et par quel moyen il s'était si promptement répandu. Tout ce que nous savons c'est qu'à cette époque les églises avaient perdu, par leur propre fait, la jouissance de presque toutes les dîmes; parce qu'elles étaient conférées à des laïcs à titre de fief, et étaient devenues ainsi ce qu'on appelle des dimes inféodées.

Les papes soumettent le clerge à des contribujons

Ensin l'Église qui s'était donné tant de peine pour acquérir l'immunité des contributions publiques, en perdit tout l'avantage, les papes paraissant ne la lui voir procurée que pour avoir le moyen de charger

l'Eglise de contributions d'autant plus fortes et souvent exorbitantes. Nous aurons occasion dans le cours de cette histoire, de remarquer à quel point la cour de Rome a abusé de ce droit usurpé. Citons ici un seul exemple : c'est un des plus révoltans. Après avoir pressuré de plus d'une manière les églises anglaises, Alexandre IV en exigea en 1255 une somme qui n'était nullement proportionnée à leurs fortunes. Pendant que les ambassadeurs anglais négociaient à Rome une réduction, le pape se fit avancer toute la somme par des banquiers italiens, la répartit proportionnellement sur chaque église et chaque monastère, et engagea aux bailleurs de fonds les terres de ces fondations.

On ne peut refuser au clergé la justice de dire qu'il employa noblement une partie de ses richesses à fonder et entretenir des hôpitaux et lazareths, des maisons d'éducation pour les orphelins, des auberges pour les pélerins, des écoles et des universités dont l'origine tombe dans cette époque. Il est douteux qu'aucune institution pie eût pu nattre ou subsister sans le clergé.

Ce fut Urbain II qui le premier imagina, au concile Abus des Indulgences. de Clermont de 1095, d'accorder une indulgence plénière, c'est-à-dire, abolissant tous les péchés qu'on pouvait avoir commis dans toute sa vie. Il déclara expressément que cette indulgence serait sans fruit pour ceux qui ne sentaient pas un vrai repentir de leurs fautes; condition que l'Église a toujours exigée expressément ou supposée; mais que le peuple s'est

facilement accoutumé à négliger. On ne peut en revanche justifier les ministres de la religion du reproche d'avoir exagéré, dans leurs prédications, l'effet des indulgences et d'avoir contribué à entretenir le peuple dans une ignorance qui était si commode. On ne peut pardonner à ces ministres; ni aux souverains pontises mêmes, l'abus criant qu'ils firent des indulgences plénières ou partielles. L'objet pour lequel Urbain II avait annoncé ses indulgences, la délivrance de la terre où l'homme-dieu avoit vécu et souffert, paraissait grand et sublime aux âmes exaltées des Chrétiens de ces siècles: mais nous verrons bientôt la récompense promise aux Croisés dégradée au point de devenir le prix d'une expédition sanguinaire contre des Chrétiens errans; que dis-je, le salaire de la restauration d'un presbytère, de la construction d'un pont, de la visite d'une image miraculeuse.

Changemens dans les lois matrimoniales.

Les lois matrimoniales, ou les lois sur les empêchemens dirimans, reçurent dans le onzième siècle une extension telle que fort souvent tout mariage devint impossible entre les habitans d'une petite ville. Avant le huitième siècle les mariages étaient défendus entre parens ou alliés au septième degré, les degrés se comptant d'après les principes du droit civil, c'est-àdire d'après le nombre des personnes qui se trouvaient entre la souche commune et celle dont on voulait déterminer la parenté. Il s'ensuit que la prohibition du mariage s'étendait jusqu'aux enfans de cousins issus de germains. Dans le onzième siècle un décret du pape Alexandre II changea cette manière de compter

et introduisit celle qui depuis a été nommée canonique : elle diffère du calcul du droit civil, en ce qu'au lieu des personnes elle compte les générations. Sans rien changer à la loi sur les empêchemens dirimans on avait étendu ainsi la prohibition jusqu'au quatorzième degré du compte civil. Pendant cent cinquante ans que le décret d'Alexandre II sut en vigueur, il en résulta une confusion extraordinaire dans la société civile : l'exécution de ce décret était presque impossible; les mariages entre parens au degré prohibé étaient journaliers, mais le lien du mariage perdit son indissolubilité; quand des conjoints étaient dégoûtés les uns des autres, ils découvraient subitement qu'ils étaient parens à un degré prohibé, et faisaient annuler leur union. Le quatrième concile du Latran de 1215 remédia à ces désordres en ramenant la prohibition à l'ancien point, c'est-à-dire au quatrième degré de droit de canon.

(La suite du chap. XII se trouve au vol. V.)

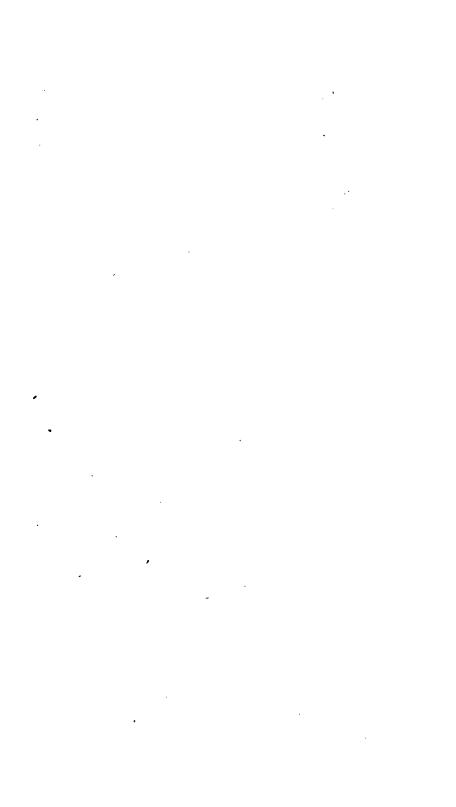

# TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

### DANS LE QUATRIEME VOLUME.

#### SUITE DU LIVRE IV.

TITE DU GHAP. VI. De la chevalerie, des croisades et du royaume de Jérusalem.

Sect. VII. Cinquieme et sixième croisades (1217 et 1228). Cinquième croisade de 1217, des Hongrais, p. 1. — Jean de Brienne, treizième roi de Jérusalem, ibid. — Prise de Damiette (1219), 2. — Frédéric II, quatorzième roi de Jérusalem, 3. — Commencement des brouilleries entre Grégoire X et Frédéric II, 5. — Croisade de Frédéric II (1228), 6. — Le royaume de Jérusalem est cédé à Frédéric II, 7. — Frédéric II couronné roi de Jérusalem (1229), 8. — Croisade de 1239, 9. — Jérusalem tombe au pouvoir des Turcs (1239), ibid. — Raoul de Cœuvres, roi de Jérusalem (1240), 10. — Jérusalem est rendu aux Chrétiens, ibid. — Les Khowaresmiens s'emparent de Jérusalem (1244), ibid. — Destruction du Saint Sépulore, 11. — S. Louis se croise, ibid.

Sect. VIII. Septième croisade (1248). Départ de S. Louis (1248), 14. — Prise de Damiette (1249), ibid. — Bataille de Massoure (1250), 16. — Captivité de S. Louis, 18. — Courage de la reine Marguerite, 20. — Naissance de Jean Tristan, ibid. — Capitulation de Damiette, ibid. — Révolution d'Égypte, fin de la dynastie des Ayoubites; dynastie des Mamelucs, 21. — S. Louis se rend à S. Jean d'Acre, 23. — Il s'embarque pour la France (1254), ibid.

SECT. IX. Deuxième croisade de S. Louis et fin des croisades.

Noms des chevaliers avec lesquels S. Louis se croisa en 1267,

IV. 24

- p. 27. Départ de France (1270), ibid. S. Louis débarque près de Tunis, 28. — Sa mort (1270), 30. — Prise de S. Jean d'Acre par les Turcs; fin des croisades, 31.
- Char. VII. Influence des croisades sur l'état politique et moral des peuples européens. Influence sur la civilisation, 35. Accroissement de l'autorité royale, 35. Consolidation de l'institution de la noblesse, ibid. Armoiries et noms de famille, 36. Commerce, 38. Origine des Communes, 39. Origine des paysans libres, 45. Suites désastreuses des croisades, ibid. Renaissance du droit romain, 45. Origine du droit canon, 48. Origine des universités, 49. Salerne, Bologne et Paris, les plus anciennes universités, ibid. Origine de celle de Salerne, 55. Origine de celle de Bologne, 54. Irnérius et ses disciples, ibid. Gosianiens et Bulgariens, 55. François Accorso, lbid. Bartolo de Sasso Ferrato, ibid. Baldo degli Ubaldi, ibid. Origine de l'université de Paris, 56. Sa forme distinctive, ibid. Autres universités du treizième siècle, 57.
- CHAP. VIÎI. Histoire d'Allemagne depuis 1125 jusqu'en 1198.

  Sect. 1.10 Introduction. État politique et civil de l'Allemagne.

  Changemens dans l'état politique sous les empereurs de la maison Salique, 58. Diminution progressive de l'autorité impériale, 59. Introduction des noms de famille, 60. Origine du Tiers-État, ibid. États, 61. Noblesse, ibid. Origine des contributions en remplacement du service militaire, ibid. Caractère de la nation allemande, 62. Commerce, 63. L'historien Lambert d'Aschaffenbourg, ibid.
  - SECT. II. Régne de Lothaire II le Sawon (1425 1138). Élection de Lothaire II, 64. La maison de Guelfe réunit les duchés de Saxe et de Bavière et les biens des maisons de Nordheim, Supplinbourg et Brunswick, 67. Origine des landgraves de Thuringe de la maison Carlovingienne, 68. Expédition de Lothaire en Italie (1132), 70. Transaction

au sujet de la succession de Mathilde, p. 70. -- Seconde expédition en Italie, 71. -- Origine de la famille Ascanienne, 73. -- Partage de la Provence entre les comtes de Toulouse et ceux de Barcelonne, ibid.

SECT. III. Régne de Conrad III (1438 — 1452.) Élection de Conrad III, 75. — Les Guelses et les Gibelins, 77. — La maison Guelse perd le duché de Bavière, ibid. — Siège de Weinsberg, 78. — Henri le Jasomirgott, duc de Bavière, 79. — Le margraviat de Brandebourg devient grande-charge, ibid. — Alliance de Conrad avec l'emperenr de Constantinople, ibid. — Expédition de Conrad en Italie, 80. — Henri, fils de Conrad, roi des Romains, 81.

SECT. IV. Promière partie du règne de Frédéric I.er Barberousse (1152 - 1177). Caractère de Frédéric I.er, 83. -Suénon III rend hommage à l'empereur du royaume de Danemark, ibid. - État de l'Italie, 84. - Frédéric I.er se réconcilie avec Henri le Lion, Guelfe, 85. - Première expédition de Frédéric I. en Italie (1154), 86. - Frédéric I. er reçoit la couronne impériale (1155), 89. - La Bavière est rendueà Henri le Lion, 90. - Origine du duché d'Autriche (1156), 91. - Privilége d'Autriche, ibid. - Guerre de Pologne (1156), ibid. — Origine des ducs de Silésie, 92. — Brouillerie avec le pape Adrien IV, 93. - L'empereur confère la dignité royale au duc de Bohème (1158), 95. - Seconde expédition de Frédéric Ie: en Italie, 96. - Réduction de Milan, 97. — Diète de Roncale (1158), ibid. — Frédéric confère à Welf VI les fiefs de la comtesse Mathilde, 99.-La ville de Milan est mise au ban de l'Empire, 100. — Destruction de Crême (1160), 101. — Destruction de Milan (1162), ibid. — Troisième expédition d'Italie (1163), 103. - Le juge d'Arboréa est nommé roi de Sardaigne (1161), 104. — Quatrième expédition en Italie (1165), 105. — Ligue lombarde de Puntido (1167), ibid. - Bataille de Frascati (1167), 106. - Retraite précipitée de Frédéric (4168), p. 106. — Fondation d'Alexandrie, 107. — Ligue contre Henri le Lion, ibid. — Frédéric divise le vicariat de Bourgogne, 109. — Origine de la dénomination de Petite-Bourgogne, ibid. — Vicariat de la Bourgogne occidentale, 110. — Frédéric est nommé héritier des biens allodiaux de la maison de Guelfe en Souabe et de la succession de la comtesse Mathilde en Italie, ibid. — Henri, fils de Frédéric, est élu roi des Romains, 111. — La Franche-Comté est érigée en comté Palatin de Bourgogne, ibid. — Philippe, fils de l'empereur, est nommé seigneur de Toscane, ibid. — Cin uième expédition de Frédéric en Italie (1174), 112. — Origine de la nouvelle brouillerie avec Henri le Lion, 118. — Bataille de Lignano (1176), 114. — Paix de Venise (1177), ibid. — Entrevue de l'empereur et du pape à Venise, 116.

SECT. V. Secondo partie du regne de Frédéric I." Barberousse (1177 - 1190). Proscription de Henri le Lion (1180), 118. - Partage de l'ancien duché de Saxe, 120. - Les archevêchés et évêchés de Brême, Magdebourg, Minden, Verden, Paderborn, Munster, Hildesheim, Halberstadt, Mersebourg, Naumbourg deviennent immédiats, ibid. -L'Eichsfeld est soumis à Mayence, 121. - Le comté Palatin de Saxe est donné aux landgraves de Thuringe, ibid. - Origine du duché de Poméranie, ibid. - Lubeck devient ville impériale, ibid. - Origine du duché de Westphalie, ibid. -- La maison Ascanienne est investie du nouveau duché de Saxe, 122. - La maison de Wittelsbach obtient le duché de Bavière. ibid. - Ratisbonne, les évêchés bavarois, la Stirie, l'Istrie, le Tirol, deviennent immédiats, 123. -Érection du duché de Stirie, ibid. - Origine des ducs de Méranie, ibid. - Guerre de Henri le Lion, ibid. - Paix de Constance avec les villes de la Lombardie (1183), 124. -Célèbre diète de Mayence de 1184, 126. - Sixième expédition d'Italie (1184), 127. — Mariage de Henri, fils de l'empereur, avec Constance de Sicile, 128. - Caractère de Frédéric 1.er, 129.

SECT. VI. Règne de Henri VI. (1190—1197). Guerre avec Henri le Lion, p. 131. — Tancrède, roi de Sicile, 132. — Expédition de Henri VI en Italie, ibid. — Destruction de Tusculum par les Romains, 133. — Suite de la guerre avec Henri le Lion, ibid. — Henri le Long, fils de Henri le Lion, est nommé comte Palatin du Rhin, 134. — Seconde expédition d'Italie, ibid. — Guillaume III, roi des Deux-Siciles, (1194), ibid. — Henri VI fait la conquête des Deux-Siciles, 135. — Conduite cruelle de Henri VI, 136. — Projet de Henri VI de rendre la couronne impériale héréditaire dans sa famille, 137. — Philippe de Hogenstaufen devient duc de Souabe, 138. — Projet de réunir les Empires et les Églises d'Orient et d'Occident, 139.

CHAP. IX. Souverains pontifes depuis 1073] jusqu'en 1198. Grégoire VII (1073-1085), 141. - Victor III, (1086-1087), ibid. — Urbain II (1088-1099), ibid. — Institution de la Monarchie de Sicile, 142. — Pascal II (1099-1118), 143. — Gélase II (1118-1119), ibid. - Callixte II (1119-1124), 144. — Neuvième concile genéral (1123), ibid. — Honorius II (1124-1130), ibid.-Tableau des états normands en Italie, 145. -Innocent II (1130-1143), 147. - Second concile du Latran, dixième général, 148. — Origine du royaume des Deux-Siciles, ibid. - Arnold de Bresse, 149. - Nouvelle république romaine (1143), 150. — Célestin II (1143), ibid. — Lucius II (1144 -1145), 151. - Eugène III (1145-1153), ibid. - Anastase IV (1153), ibid. — Adrien IV (1154-1159), 152. — Alexandre III (1159 - 1181), 153. - Troisième concile du Latran, onzième général, 155. - Exclusion du clergé et du peuple de Rome du droit d'élire le pape, ibid. - Lucius III (1181-1185), 156. - Urbain III (1185-1187), ibid. -Grégoire VIII (4187), 157. - Clément III (4187-4191), ibid. - Fin de la république romaine, ibid. - Célestin III (1191-1193), ibid. - Innocent III (1198-1216), 158. -Innocent III rétablit sa domination temporelle, -ibid. — Modifications de la Monarchie de Sicile, p. 160. — Innocent III, tuteur du roi de Sicile, 161. — Affaire du divorce de Philippe-Auguste, 162.

Cinxv. X. Ilonouvellement de la guerre entre l'Empire et le Sacerduce; histoire d'Allemagne jusqu'en 1278, et histoire des papes jusqu'en 1294.

Nucz. I... Philipps de Souabs et Otton IV, (4198—4215). Élection schismatique de Philippe de Souabe et d'Otton IV, 165. — La pape prononce pour Otton IV en 4201, 167 — Décadence du parti d'Otton IV, 468. — Réconciliation de Philippe et du pape, 169. — Assasinat de Philippe (4285), ibid. — Otton IV est généralement reconnu, 171. — Déclaration de Spire (4209), ibid. — Expédition d'Italie, Ibid. — Recommunication d'Otton IV, ibid. — Le pape oppose à Otton IV Frédéric de Hohenstaufen, roi des Deux-Siciles, 178. — Frédéric prend possession de son patrimoine en Allemagna, ibid. — Bulle d'or d'Égra de Frédéric II (1218), ibid. — Acte de Strasbourg da 1216, 174. — Mort d'Otton IV (1248), ibid. — Acte de Strasbourg da 1216, 174. — Mort d'Otton IV (1248), ibid.

Nacz. 11. Promièra partia du règne de Prédéria II (4242 — 4259). Lettre de Majesté pour la Bohème (4242), 475. — La maison de Wittelsbach obtint le Palatinat du Rhin, 476. — Partage de la succesion de Zæhringen, 477. — Élection du jeune Heuri comme roi des Romains, 478 — Couronnement de Frédérie II à Rome (4220), 479. — Pierre des Vignes, chanceller de l'empereur, 480. — Querelle des Guelfes et des Gibellus, 482. — Révolution de Milan, 484. — Renouvellement de la Ligue lombarde (4226), 485. — Pacification de la Lombardie (4227), 487. — Élection de Grégoire IX (4227), 488. — Croisade de Frédérie II, 489. — Guerre des Porte-clefs, ibid. — Paix de San Germano entre l'empereur et le pape (4250), 490. — Gonstitutions de Frédérie II (4258), 491. — Frédérie II fait la guerre aux

republiques lombardes, p. 192. - Sentence arbitrale du pape sur les affaires de la Lombardie, 193. - Conrad de Marbourg, inquisiteur, 197. - Croisade contre les Stedinger (1238), 198. — Constitution de Worms, de 1231, ibid. — Révolte de Henri, roi des Romains (1234), 199. — Diète de Mayence de 1235, 201. - Arrangement définitif de l'affaire des Guelfes; origine de la maison de Brunswick, 202. - Frédéric II s'approprie le duché de Souabe, 203. - Paix publique de Mayence (1235), ibid. - Troubles d'Autriche, 204. - Le plus ancien diplôme d'élection d'un roi des Romains (1287), 205. — Origine de la famille Romano, ibid. — Origine de la maison d'Este, 206. — Eccelin Romano se rend maître de Padoue (1237), 207. - Retour de Frédéric II en Italie, ibid. - Défaite des Milanais (1237), 208. - Frédéric échoue dans le siège de Bresse, 209. - Enzius, roi de Sardaigne (1238), ibid. — Alliance du pape et de la république de Venise (1239), 210.

SECT. III. Seconde partie du règne de Frédéric II (1289 -1247). Excommunication de Frédéric II (1239), 211. - Frédéric II marche sur Rome, 213. - Courage de Grégoire IX, ibid. - Frédéric II va à Naples sans passer par Rome, 214. - Le pape convoque un concile à Rome, ibid. - Bataille navale de Meloria (1241), 215. - Irruption des Mongols en Allemagne, 217. - Mort de Grégoire IX (1241), 218. -Circonstances de l'election d'Innocent IV, ibid. - Paix entre l'empereur et le pape (1244), 221. — Évasion d'Innocent 1V (244), 222. - Concile de Lyon, treizième général (1245), ibid. - Excommunication de Frédéric II, 224. -Continuation de la guerre en Lombardie, 226. - Henri le Raspon, landgrave de Thuringe, antiempereur (1246), 227. - Mort de Henri le Raspon (1247), 228. - Le landgraviat de Thuringe et le comté Palatin de Saxe sont conférés à la maison de Misnie (1247), 229. - Henri l'Enfant, de la maison de Brabant, tige de la maison de Hesse, 230. —

Extinction de', la première maison d'Autriche ou de Babenberg (1246), p. 231. — Hermann de Bade, duc d'Autriche (1248—1250), ibid. — Ottocar, roi de Bohème, duc d'Autriche, de Stirie, de Carinthie et de Carniole (1262), 232. — Extinction de la maison d'Andechs ou de Méranie, ibid. — La maison de Chèlons acquiert la Franche-Comté, ibid. — Les comtes de Gærtz obtiennent l'Istrie et le Tirol, 233.— La maison de Hohenzollern acquiert Baireuth et Cadelsbourg, ibid. — S. Louis interpose sans fruit sa médiation entre l'empereur et le pape, ibid.

Sect. IV. Troisième partie du règne de Frédérie II (1247 — 1250). Guillaume, comte d'Hollande, antiempereur (1247), 237. — Confédération rhénane, 238. — Le roi Enzius est fait prisonnier, 239. - Condamnation de Pierre des Vignes (1249), 240. — Suite de la guerre de Lombardie, 241. — Mort de Frédéric II, 242. - Caractère de Frédéric II, ibid. SECT. V. Fin de la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce. Conrad IV (1250-1254). Anarchie en Allemagne, 245. -Mainfroi, fils de Frédéric II, prend les rênes du gouvernement dans les Deux-Siciles, 2/16. - Conrad IV prend possession du royaume des Deux-Siciles, ibid. - Mort de Con-1ad IV, 247. - Mort de Guillaume d'Hollande, 248. -Richard de Cornouailles et Alphonse le Sage achètent la dignité impériale (1257), ibid. - Réglement de Richard sur l'abolition des péages superflus, 251. - Mainfroi s'érige en tuteur de Conradin, 253. - Innocent IV s'érige en souverain de Naples, ibid. - Alexandre IV, pape (1254-1261), 255. -Mainfroi se fait proclamer roi (1258), ibid. - Mainfroi se rend maître de la Tuscie, 256. - Urbain IV, pape (1261 -126/1), 257. — Urbain IV offre le royaume de Naples à S. Louis, 258. - Charles d'Anjou est nommé sénateur de Rome, 259. - Clément IV (1265-1268), 260. - Charles d'Anjou est nommé roi des Deux-Siciles (1265), 261. -Bataille de Bénévent, mort de Mainfroi (1266), ibid. -

Renversement de la constitution du royaume de Naples, p. 262. — Dilapidation du patrimoine des Hohenstausen, 264. — Expédition de Conradin en Italie, ibid. — Henri de Castille, sénateur de Rome, s'allie à Conradin, 265. — Désaite de Conradin à Tagliacozzo ou Scurcola (1268), 267. — Conradin et Frédéric d'Autriche sont saits prisonniers, ibid. — Exécution de Conradin et de Frédéric (1268), 268. — Marguerite, margrave de Misnie, héritière de la maison de Hohenstausen, 269. — Mort du roi Enzius, 270. — Second concile de Lyon, quatorzième général (1274), 271.—Constitution de Grégoire X sur le mode d'élection du pape, ibid.—Grégoire X et Rodolphe de Habsbourg terminent la guerre entre l'Empire et le Sacerdoce, ibid.

SECT. VI. Papes, depuis 1273 jusqu'en 1294. Innocent V, Adrien V, Jean XXI (1276 — 1277), 273. — Nicolas III (1277 — 1280), ibid. — Déclaration de 1279 sur l'étendue de l'Exarchat et de la Pentspole, 275. — Origine du népotisme, ibid. — Martin IV (1281—1285), 276. — Honorius IV (1285—1287), 278. — Nicolas IV (1288—1292), ibid. — Factions des Ursins et des Colonne à Rome, ibid. — Célestin V (1294), 279. — Premier exemple d'un pape abdiquant la tiare, 280.

HAP. XI. État politique et littéraire de l'Allemagne sous les empereurs de la maison de Hohenstaufen.

Sect. 1.1. État politique, dans les douzieme et treizème siècles. Étendue de l'Empire, 281. — Suprématie des empereurs, 282. — Nature du gouvernement féodal modifié, ibid. — Éligibilité du trône, 286. — Origine des princes-électeurs, 287. — Archi-offices séculiers, ibid. — Deux archi-chanceliers, 289. — Résidences impériales, ibid. — Hérédité des grands fiefs, ibid. — Villes, 291. — Origine des jurandes, ibid. — Muntmanns et pfahlbürger, 292. — Commerce des villes, 293. — Agriculture, 295. — Diète et cour plénière, 298. — Les empereurs, avoyers de l'Église, ibid. — Noblesse,

p. 298 - Barons, ibid. - Ministériels, 299. - Juridiction, 300. - Sachsenspiegel et Schwabenspiegel, 302. -Revenus des empereurs, 303. - Tableau des États d'Empire à la fin du treizième siècle, ibid. - Bohème, 807. - Wratislaw II est nommé personnellement roi en 4086 par l'empereur, 309. - La dignité royale devient permanente en Bohème depuis 1198, ibid. - Przemysl-Ottocar I. or abroge la justice des Bohémiens (1216), \$10. - Wenceslas I." (1230-1253), ibid. - Irruption des Mongols, ibid. - Wenceslas est un des prétendans à la succession d'Autriche, 311. - Wenceslas I." contribue à l'élection de Guillaume d'Hollande, ibid. - Przemysl-Ottocar, fils de Wenceslas, s'empare de l'Autriche et de la Stirie, ibid. - Przemysl-Ottocar II (1258-1278), 312. - Il cède la Stirie à Bela IV, roi d'Hongrie (125h), ibid. - Il fonde Kænigsberg, ibid. - Bataille de Kressenbrunn (1260), 313. - Bela IV rend la Stirie, ibid. -Przemysl-Ottocar obtint l'investiture de l'Autriche et de la Stirie (1262), ibid.—Il fait l'acquisition de la Carinthie et de la Carniole (1269), ibid.

SECT. II. État littéraire dans le treisième siècle, 328. —
Période de 130 ans de la poésie épique, 383. — Princes
qui ont protégé la littérature allemande du treizième siècle,
ibid. — Caractère de la poésie allemande du douzième et du
treizième siècles, 385: — Poètes lyriques, 336. — Poètes
épiques, 344. — Poème des Nibélides, 347. — Poètes didactiques, 351.

Char. XII. Changemens que l'organisation de l'Église occidentale a éprouvés dans les douzième et treizième siècles.

SECT. I. 1. Etat de l'Égliss aux douzième et treizième siècles. Immunité du clergé des charges publiques, 35A. — Lois des mainmortes, 357. — Extension de la juridiction ecclésistique en affaires séculières civiles, 358. — Abus des excommunications et des interdits, 359. — Corruption du clergéibid. — Abus des exemptions, 360. — Augmentation déme-

surée du nombre des ecclésiastiques, p. 361. — Influence des croisades sur la fortune du clergé, 362. — Extension donnée à la dime, 368. — Inféodation de la dime, ibid. — Les papes soumettent le clergé à des contributions, 364. — Abus des indulgences, 365. — Changemens dans les lois matrimoniales, 366.

FIN DU TOME QUATRIÈME.

## Fautes à corriger dans le volume III.

Peg. 340, lig. 5, au lieu de ranima lisez : ramena.

345, lig. 24, effacez ces mots:

qui en 1128 avait réuni le Vexin à la couronne.

- lig. 25, indiquez la note après le mot : qualité.
- effaces la note et remplaces la par la sulvante:

Le Vexin français avait été réuni à la couronne en 1082 à la mort de Simon, comte de Valois.

#### DANS LE VOL. IV.

Pag. 4, lig. antépénult., au lieu de Louis IV, lises : Louis VJ.

. 







